

## MÉMOIRES

DE

#### MADEMOISELLE

DE

### MONTPENSIER.

TOME SEPTIEME

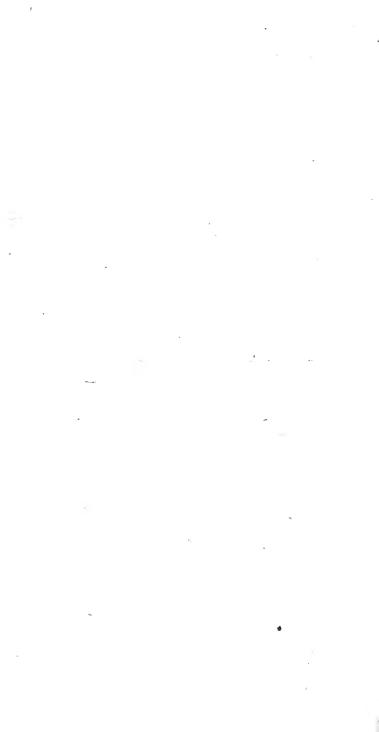

# D E MADEMOISELLE D E

#### FILLE DE GASTON D'ORLÉANS, FRERE DE LOUIS XIII, ROIDE FRANCE.

Où l'on a rempli les Lacunes qui étoient dans les Editions précédentes, corrigé un très-grand nombre de fautes, & ajouté divers Ouvrages de MADEMOISELLE, très-curieux.

district the

A MAESTRICHT,

Chez

\$

Imprimeurs & Libraires, affociés.

x 163.9

e de la companya de l



## MEMOIRES

D E

## MADEMOISELLE

D E

#### MONTPENSIER.

#### SEPTIEME PARTIE.



Es affaires de M<sup>r</sup>. de Lauzun n'ont fait oublier d'en mettre d'autres dans leur temps. Le Roimaria Mademoifelle, fille de

Monsieur, au Roi d'Espagne; le détail de tout ce qui se passa en cette cérémonie sera assez écrit ailleurs sans que j'en parse : tout ce que j'en dirai, c'est que Monsieur eut bien voulu qu'este est épousé M'. le Dauphin. Je disois à Monsieur : Ne menez pas votre sille si touvent ici, cela lui donnera des dégoûts pour tous les autres partis; &

Tome VII.

fi elle n'épouse pas M<sup>r</sup>. le Dauphin, vous lui empoisonnez le reste de sa vie par l'espérance qu'elle en aura eue. Mr. le Dauphin ne donnoit aucune marque qu'il fouhaitoit ce mariage, ni le Roi non plus. Quand on déclara celui d'Espagne, M<sup>r</sup>. le Dauphin lui vint dire : Ma Cousine, je me réjouis de votre mariage; quand vous ferez en Espagne, vous m'envoyerez du Tourou, je l'aime fort; cela la mit au désespoir, & elle ne l'oublia pas. Après avoir pris congé du Roi, qui l'étoit allé conduire dans la forêt de Fontainebleau, elle monta vîte en carrosse sans dire adieu à Monseigneur; la Princesse d'Harcourt l'accompagna, qui est une semme sort fotte, & qui en usa fort ridiculement en bien des circonstances qui ont nui à cette pauvre Princesse, qui étoit fort ensant, & qui eût eu besoin de quelques person-nes prudentes pour relever mille sautes légeres que les gens de fon âge pouvoient faire par l'imprudence de la jeunesse, où il n'y a nul mal. Les Espagnols ne pardonnent rien : Mr. & Me. de los Balbazes étoient fort bonnes gens; il y avoit un Grand d'Espegne qui vint après, qui s'appelloit le Duc de Pastranne, qui parla bien mal-à-propos, & ses discours ont bien contribué à son malheur & à sa fin

tragique. J'ai oui-dire à des Dames qui étoient auprès de lui au bal, que l'on ne lui sut jamais saire louer la Reine, qui étoit fort belle, & qui danfoic à merveille. Il dit en Espagne, à ce qu'on a su depuis, qu'il n'y avoit pas une feule femme en France qui valût quoi que ce foit. Il en trouva quelques-unes de bonne volonté. En ce temps-là il falloit l'être beaucoup pour qu'il pût plaire; il paroissoit assez mal fait : il donna beaucoup de parsums & de pastilles à Fontainebleau, à ce que j'ai entendu dire; il arriva fort peu de temps après. J'allai à Eu. Le Comte de Mauselle est celui qui fue cause de sa mort, à ce qu'on m'a dit; je ne sais rien de certain sur cela, sinon qu'elle est morte, & que j'en ai été fort fachée; elle m'écrivoit fouvent, & me témoignoit beaucoup d'amirié.

L'hyver d'après on parla fort que Monfeigneur se marieroit. Un jour le Roi l'entretenoit devant d'îner chez la Reine, comme il avoit accoutumé; il tenoit un portrait à sa main, qu'il attacha sur la tapisferie, & dit: Voilà la Princesse de Baviere; il l'avoit montré à Monseigneur chez M°. de Montespan, qui étoit sort contente. Le Roi dit: Quoiqu'elle ne soit pas belle, elle ne déplaît pas, elle a beaucoup

de mérite. Tout le monde approuva ce choix; pour moi qui aimois fort sa mere fans l'avoir jamais vue, j'en fus fort aise. Elle évoit de Savoye, & ma coufine germaine; elle avoit pris une amitié pour moi fort grande, elle m'écrivoit fouvent, je lui faisois réponse, elle me faisoit des présents, je lui en envoyois de plus becun; elle me faisoit tenir les livres de tous les Ballets qu'elle dansoit, dont elle avoit sait les Vers, elle avoit l'esprit un peu romanesque. On dit que la Cour de Savoye avoit fort de cet air, & celle de Bavicre peu de politesse. Ce qu'elle avoit trouvé à la Cour de Baviere, & la maniere dont on y vivoit, qui tenoit beaucoup de celle d'Espagne, l'avoit confirmée dans ces manieres; elle ne faifoit que lire tous les Romans en toutes langues, & des Vers; elle m'écrivoit sort civilement, ce qui n'est pas ordinaire en Allemagne où ils font fort fiers. Une fois que l'on parloit d'elle devant le Roi, M<sup>r</sup>. le Maréchal de Grammont, qui l'avoit vue & qui en disoit du bien, me demanda comment elle m'écrivoit. Je lui dis, au commencement Mue. ma cousine, & au bas, votre très-humble cousine & servante, & qu'elle me traitoit d'Altesse Royale, & la suscription à son Altesse Royale Mue. ma cousine, &

que je lui avois écrit de même. Il me demanda: A-t-elle fait réponse? Je lui dis: Nous nous fommes écrit fouvent, & fur les derniers temps fans commencement ni fin. Il en douta, & qu'en tout cas c'étoit fans la participation du beau-pere ; à quoi j'ajoutai que Mr. l'Electeur Palatin, qui étoit mon parent du côté de ma mere, m'avoit écrit de même. Pendant que je fuis sur les rangs, j'ai oublié de dire que la Reine d'Espagne me donna une chaise à bras, & aux Princesses du Sang une à dos; & quand on demanda à los Balbazes si elle n'en useroit pas ainsi, il n'en fit aucune difficulté. Le feu Roi d'Angleterre, dernier mort, en usoit de même; pour la Reine fa mere, elle ne me donnoit qu'un fiege; elle étoit ma tante, & par cette raison je lui portois tout le respect imaginable. Je faifois plus de cas d'une fille de France, que des Reines de quelque pays qu'elles pussent être.

Comme on étoit à Versailles un carême au temps de Pâque, (l'année fera marquée en tant d'endroits dans l'histoire & mémoires de ce temps-là, que je n'ai que faire de la mettre ici) M°. de Montespan s'en alla, on sut fort étonné de cette retraite, le Roi en parut fort affligé; il ne sit pas la Cene, même on le vit peu ce

jour-là; il vint chez la Reine les yeux rouges comme un homme qui avoit pleuré. On parla différemment de cette retraite. Pailai à Paris, & fus la voir en cette maison où étoient ses ensants. M°. de Maintenon, que l'on commençoit alors d'appeller ainsi, parce qu'elle en avoit acheté la terre, étoit avec elle. Je lui demandai si elle ne reviendroit pas bientôt; elle se mit à rire, & ne me répondit rien. Comme je l'aimois fort, je ne favois que fouhaiter pour elle, elle ne voyoit personne. Comme tout le monde étoit fort alerte fur fon retour, quoique personne ne parût s'en mèler, on fut que Mr. de Bossuet, lors Précepteur de Monfeigneur, & à présent Evêque de Meaux, y venoit tous les jours avec un manteau gris fur le nez; M°. de Richelieu y vint aussi. Ensin elle revint, & le Roi l'alla voir à Clagny, & M°. de Richeliau disoit : Je suis toujours en tiers, apparemment ce tiers ne durera pas long-temps. M°. de Montespan eut M<sup>11e</sup>. de Blois, & M<sup>r</sup>. le Comte de Toulouse, qui surent nourris chez Madame d'Arbon, femme de l'Intendant de Monfieur le Tellier, & on les y tint fort cachés.

On alla au-devant de M°. la Dauphine jusqu'à Châlons; le Roi alla coucher à Vitry-le-François où elle coucha; la Reine demeura à Châlons, fâchée que le Roi l'eût vue avant elle. Livry revint à Châlons pour dire à la Reine l'heure qu'elle devoit partir le lendomain : la Reine lui demanda comme il l'avoit trouvée; il lui dit : Le premier coup d'æil n'est pas beau. La Reine n'alla pas bien loin de Châlons: on trouva le Roi qui descendit de carrosse, & présenta Me. la Dauphine à la Reine; elle étoit habillée de brocard blanc, des rubans blancs à fa coëffure, les cheveux noirs; le froid l'avoit rougie. Elle a une fort belle taille, & n'étoit pas en beauté, & Livry avoit raifon de dire que le premier coup d'œil n'étoit pas beau. Elle felua la Reine, ensuite Madame & moi, elle me fit mille amitiés; dans le carrosse elle me parla de celle que Me. sa mere avoit pour moi, & qu'elle lui disoit toujours: Si vous êtes mariée en France, faites votre premiere amie de Mademoiselle. Comme elle ne fut point embarrassée, elle causa beaucoup. Si je ne me trompe , il n'y avoit dans le carrosse que le Roi, la Reine, Me. la Dauphine, Madame & moi au-devant, Monse gneur & Monsieur aux portieres. Dans l'autre carrosse étoient M<sup>e</sup>. la Princesse de Conti, M<sup>11e</sup>. de Bourbon, & les Dames de la Reine. On arriva à Châlons,

où l'on mena Me. la Dauphine dans sa chambre: elle voulut se consesser, on l'alloit marier; la premiere cérémonie avoit été faite à Munick; on fut fort embarrassé, il n'y avoit personne qui sût l'Allemand, & elle ne savoit pas se confesser en François; on trouva heureusement un Chanoine de Liege, nommé Viarfet, qui étoit venu voir le Cardinal de Bouillon, qui pour lors fongeoit à être Prince de Liege. Celui qui siégeoit étoit sort vieux; & comme cette dignité est élective, il ménageoit les gens du pays. Elle se confessa donc à ce Chanoine; & ce qui nous paroissoit un peu surprenant, sut son habillement; les Chanoines de ce pays-là, comme j'ai dit ailleurs, sont habillés comme les autres gens avec de grands cheveux, & n'ont pas l'air à donner de la dévotion à fe confesser à eux. Comme en Allemagne on y est accoutumé, cela sit moins de peine à Me. la Dauphine qu'à une Françoife. On demanda à ce Chancine s'il vouloit confesser Me. la Dauphine, il dit qu'il n'avoit jamais consessé qu'une sois à un siege un soldat qui avoit été blesse, & qui se mouroit; je crois qu'il sut aussi embarrassé que Me. la Dauphine. Quand rout cela fut fait, on alla à la Chapelle de Mr. de Châlons, où on les maria. Le Roi,

la Reine & toutes les Princesses allerent la coucher après fouper; la Reine lui donna la chemife. Le lendemain on alla à fa chambre, & on la mena à la messe à la Cathédrale, où on fit la cérémonie du poële, qui ne se fait qu'à la messe. L'aprèsdinée on lui porta un présent que nous avions vu ranger chez Me. de Montespan; il y avoit des pierreries & toutes fortes de jolis bijoux, & en grande quantité, de tout ce que l'on peut s'imaginer. M'. de Montespan est la femme du monde qui se connoît le mieux en bijoux, & qui y avoit pris plaisir. Lorsqu'elle montra tous les bijoux, elle disoit : Me. la Dauphine vous en donnera, ce lui fera un grand plaifir de vous en donner; ce qu'elle ne fit point; à mesure qu'elle les voyoit, elle disoit : Serrez cela, & n'offrit rien à personne, pas même à la Reine, qui auroit été fort aife d'en avoir, & qui avoit dit quand on lui montra le présent : Le mien n'étoit pas si beau, quoique je susse plus grande Dame, on ne se soucioit pas tant de moi que l'on fait d'elle.

La Reine avoit toujours dans la tête qu'on la méprisoit, & cela faisoit qu'elle étoit jalouse de tout le monde; & surtout quand on dînoit, elle ne vouloit pas que l'on mangeât. Elle disoit toujours: On

mangera tout, on ne me laissera rien : le Roi s'en moquoit. Au voyage que je fis avec elle où nous demeurâmes long-temps à Arras, & celui où l'on fit un long féjour à Tournai, je mangeai fouvent chez moi, parce que quand le Roi n'y étoit pas, elle ne mangeoit que des mêts à l'Espagnole, que l'on lui faisoit chez la Molina, une femme-de-chambre qu'elle avoit amenée d'Espagne, qui avoit été à la Reine sa mere, qu'elle aimoit beaucoup, & qui avoit une très-grande autorité sur elle. Puisque l'occasion se présente d'en parler, je dirai qu'elle se donnoit de grands airs de gouverner; tout le monde lui faisoit la cour, ma sœur de Guise lui baisoit les mains, & l'on dit qu'elle l'appelloit Maman, & lui faisoit mille présents, & toutes les femmes lui en faispient aussi pour être bien traitées de la Reine. Pour moi, je ne lui faisois ni la cour ni des présents, je ne l'ai jamais fait qu'à mes maîtres, je n'ai pas le vol pour les subalternes, cela n'est pas bon en bien des occasions. Dieu m'a fait naître dans une grande élévation; il y a proportionné mes fentiments, & on ne ne m'en a jamais vu de bas, Dieu merci. Les Dames se pressoient à la collation de la Reine à attraper quelques morceaux des mêts à l'Espagnole, pour louer ce qui venoit de chez la Molina, qui étoient fouvent fort mauvais, & c'étoit ce qui faifoit que quand le Roi n'y étoit pas, je n'allois guere manger chez la Reine, & qu'elle me reprocheit: Est-ce que vous ne trouvez rien de bon chez moi? Je lui réponcis: Madame, j'aime les mêts à la Françoise. Elle grondoit les gens qui ne la traitoient pas bien. Villacerf, son premier Maitre-d'hôtel, me demandoit quand j'y allois, asin que l'on prît soin que les mêts sussent sus fusient bien apprêtés: quand il n'y avoit que la Reine, comme elle ne mangeoit que ce noit de chez la Molina, qui étoient fou-Reine, comme elle ne mangeoit que ce qui venoit de la Molina, ses Officiers ne se mettoient pas sort en peine de ce qu'ils servoient, ils le saisoient avec plaisir quand j'y étois, je ne me plaignois jamais de rien. M°. de Guise n'étoit pas de même; elle trouvoit toujours tout mauvais, & faifoit que la Reine grondoit & fe mettoit en mauvaife humeur. Ce grand goût pour tout ce qui venoit de chez la Molina, me fait fouvenir qu'un jour à Compiegne la Reine avoit été indisposée, elle prit médecine; & comme il faisoit fort chaud, elle la voulut prendre le soir à huit heures; elle la prenoit d'une maniere un peu extraordinaire, c'étoit dans du jus de pruneaux, & par cuillerées; M°. de Bade les lui mettoit dans la bouche.

Quand le temps fut venu que l'on prend un bouillon, on lui en apporta un qui avoit la meilleure mine du monde; la Reine dit qu'il lui faisoit mal au cœur, & qu'il ne valoit rien. L'Officier qui l'avoit porté étoit au désessoir, & Villacers aussi; nous en goûtâmes toutes, il étoit fort bou, & elle n'en voulut pourtant pas, & il sal-lut aller chez la Molina en querir un; on en porta un vieux du matin. Ce bouillon étoit noir, fentoit le roui, & par sa qualité n'étoit guere propre pour un jour de médecine; il étoit fait avec du poivre long & toutes fortes d'épiceries, des choux & des navets. En Espagne les mêts durent quelquefois huit jours. La bonne Molina se donnoit de grandes libertés à parler, elle décidoit fur tout. Dans les commencements on croyoit qu'elle se corrigeroit, enfin le Roi s'en lassa; elle chagrinoit la Reine contre tout le monde, & même contre le Roi; ainsi on la renvoya en Espagne accablée de biens & de présents. On a fu que depuis qu'elle y est, elle peste autant contre l'Espagne, qu'elle saisoit contre la France quand elle y étoit; c'étoit la plus laide créature que l'on ait jamais vue; cela faisoit toujours apréhender que la Reine, qui la voyoit souvent, ne fit quelque enfant qui lui ressemblât. La Reine

avoit austi amené une Naine qui étoit une monstrucuse créature; il y en a pourtant quelquesois de jolies, j'en ai eu plusieurs qui l'étoient fort. La Molina ne m'épargnoit pas à l'affaire de M'. de Lauzun. Elle dit : Si en Espagne il y avoit eu un sujet qui eût ofé prétendre à la fille du Roi, on lui auroit coupé le cou; le Roi en devroit user ainsi : son insolence sut trouvée fort mauvaise, & l'on vit bien qu'elle étoit fort mal instruite des coutumes de fon Pays, où l'on fait plus de cas des Grands du Royaume que des Princes étrangers. La Reine avoit encore avec elle une petite fille qui n'avoit que 15 ou 16 ans, qu'elle appelloit Philippa; elle demeuroit avec la Molina; elle n'étoit pas belle, elle avoit beaucoup d'esprit, sa faveur croissoit comme elle; la Reine la maria à fon Porte-manteau, nommé de Vizé, de forte qu'elle porta ce nom. La Reine l'appelloit toujours Philippa, & difoit que c'étoit un ensant que l'on avoit trouvé dans le Palais, que son pere avoit fait nourrir toujours avec soin, & qu'il falloit qu'elle sut fille de quelque Dame du Palais, & peut-être du Roi son pere. Depuis le départ de la Molina, elle fit faire l'oille chez elle, & le chocolat de la Reine, qui ne vouloit pas que l'on sêt

qu'elle en prît; elle en prenoit en ca-

chette, & personne ne l'ignoroit.

Quand Baraille fut de retour de Pignerol, il vit Me. de Montespan qui commençoit il y avoit long-temps à témoigner vouloir fervir M<sup>r</sup>. de Lauzun quand elle trouveroit l'occasion; jamais il ne m'a paru qu'elle cût aucune aigreur contre lui. Comme c'est une semme de beaucoup d'esprit, elle sait ce qu'elle veut, & dit de même. Baraille venoit à St. Germain, & caufoit long-temps avec nous; il ne venoit chez elle que les foirs, & cela avoit une maniere de mystere. Quand on fut de retour du mariage de la Dauphine, elle avoit la grace de la nouveauté; le Roi alloit souvent chez elle, & la Reine aussi; elle ne venoit chez la Reine que pour diner & fouper. Me. de Richelieu fut sa Damed'honneur, & la Marichale de Rochefort fa Dame-d'atour, & Me. de Maintenon fa feconde Dame-d'atour, Me. de Créquy fut Dame-d'honneur de la Reine en la place de Me. de Richelieu. La Reine ne perdit pas au change; Me. de Créquy est la plus aimable & la plus sage semme du monde, sans intrigue; M°. de Richelieu avoit l'air bourgeois & tracassiere, qui ne savoit pas vivre: depuis sa mort, la Reine a dit qu'elle n'étoit pas bonne,

qu'elle rendoit de mauvais offices à tou<sup>t</sup> le monde. Pour moi je vivois honnêtement avec elle, & fans aucun commerce particulier; depuis que son mari avoit promis & puis refusé sa maison à Mr. de Lauzun, j'avois fu à quoi m'en tenir. Ce mouvement fit un grand bruit; M°. de Soubife prétendit que le Roi lui avoit dit qu'elle feroit Dame-d'honneur, & pour cela il lui augmenta fa penfion. On alloit faire des compliments à M°. de Rohan, fur ce que sa sille avoit des entrées & des prérogatives pareilles à celles de la Dame-d'honneur. J'étois à Paris ce jour-là; lorsque j'arrivai à St. Germain, on me dit que l'on alloit faire des compliments à M<sup>e</sup>. de Soubife ; j'y allai , je la trouvai fur un petit lit, elle difoit qu'elle étoit fort malade. Je lui dis que je me réjouiffois; elle me dit qu'elle ne savoit pas de quoi.

Le logement de M°. la Princesse de Conti étoit trop petit pour elle & pour fon mari, j'avois une chambre pour Me. de Jarnac qui y étoit; le Roi me pria de lui donner cette chambre pour Mr. le Prince de Conti, & qu'il m'en donneroit une autre qui étoit de plain-pied à ma chambre; je le voulus bien, je ne trouvai rien à dire à ce changement. Pendant

que j'étois à Paris, j'allois & venois fouvent; le Roi m'en avoit parlé avant que j'allasse à Paris; M°. de Soubise me dit: Le Roi vous a demandé une chambre de votre appartement pour donner à la Princesse de Conti : je lui dis qu'oui, & qu'il m'en avoit donné une autre plus commode. Elle vouloit tourner cela d'une maniere, comme si en cette occasion on m'avoit voulu maltraiter, & que j'eusse sujet de me plaindre : quand les gens sont chagrans, ils veulent que les autres le foient: comme elle est fort des amies de Me. de Guise, qui est fort fâchée des distinctions qu'on fait d'elle à moi, je crois que l'on avoit tenu quelques discours désobligeants de moi, je me fâchai. On ne parla tout le foir que de ce que M°. de Guise avoit été courir par toute la maison pour dire: M°. de Soubise n'est pas Dame-d'honneur, elle en aura les distinctions qui vaudront mieux. Je contai à Madame de Montespan ce que M°. de Soubise m'avoit dit; elle m'en trouva émue, elle le dit au Roi, qui me dit chez la Reine: Donnerez-vous toute votre vie dans les panneaux que l'on vous tendra pour vous fâcher? Je sais bien mettre la distinction que je dois entre la Princesse de Conti & vous, M°. de Jarnac est mieux où je

Monseigneur tomba malade dans le temps que M°. la Dauphine étudioit un ballet, il fut à l'extrêmité d'un dévoie-

M°. de Vizé.

ment : la Reine étoit presque tous les jours dans sa chambre, où il n'entroit personne; en l'état où il étoit, tout le monde l'incommodoit. M°. de Montespan fut Surintendante de la Maison de la Reine à la place de la Comtesse de Soissons, qui s'en alla hors de France; elle étoit mêlée dans les affaires de la Chambre Ardente de l'Arfenal. Je n'entreprendrai point de parler de cela, l'affaire est trop délicate : ce sut dans ce temps-là que M<sup>r</sup>. de Luxembourg fut arrêté, mis à la Bastille pour cette forte d'affaire. Il se passa une petite histoire de galanterie en ce temps-là. Un foir le Roi ne revint qu'à 4 heures se coucher, la Reine avoit envoyé voir ce qu'il faifoit, & s'il étoit chez Me. de Montespan, on lui dir que non; il n'étoit pas chez lui, tout le monde raisonnoit : enfin, on sut où c'étoit. On nomma la Dame, & on dit que le Roi, dans un chagrin qu'il avoit eu contre elle, le dit à la Reine, & que toutes les sois qu'elle vouloit qu'il allât chez elle, elle avoit des précautions à prendre, parce qu'elle avoit un mari; elle mettoit des pendants d'oreilles d'émeraudes au dîner & au fouper du Roi où elle fe trouvoit. J'allai tous les jours chez Me. de Montespan, & elle me paroissoit attendrie pour Monsieur de Lauzun; je crois

qu'elle vouloit venir au point où je suis venue. Elle me disoit souvent: Songez à ce que vous pourriez faire pour plaire au Roi pour vous accorder ce qui vous tient tant au cœur : elle jettoit de temps en temps des propos de cette nature, qui me firent aviler qu'il pensoit à mon bien. Je me fouviens que Pertuis, qui étoit fort des amis de M'. de Lauzun, m'avoit dit une fois: Si vous leur saissez espérer votre bien pour M<sup>r</sup>. du Maine? Je l'avois dit à Baraille: comme c'est un garçon circ inspect, quoiqu'il vit bien que leurs intentions pouvoient aller là par les manieres de Me. de Montespan, il ne me répondit rien sur un chapitre si délicat, quoiqu'il vît bien que c'étoit le seul endroit pour parvenir à sa liberté : il ne prévoyoit pas ce qui est arrivé; il ne me l'auroit pas conseillé ni luissé faire, après avoir eu si bonne opinion de M<sup>r</sup>. de Lauzun; il n'auroit jamais cru l'avoir si mal connu : je ne dois pas croire qu'il ait changé, il a été toujours le même, je ne le connoissois pas, & ma seule consolation est que le Roi qui est plus éclairé que moi, ne le connoissoit pas aussi. Depuis que Me. de Montespan avoit ses enfants auprès d'elle, je les voyois fouvent chez elle & chez eux; on me les amenoit, ils étoient fort jolis,

& je m'en divertissois beaucoup : j'avois toujours sortaimé les ensants, & Mr. du Maine avoit un beau vifage & beaucoup d'esprit. Il avoit eu des convulsions des dents, qui l'avoient rendu boîteux, il avoit une jambe plus soible que l'autre; la douleur qu'on avoit de le voir si bien sait d'ailleurs, avoit fait chercher tout ce qui pouvoit remédier à ce défaut; avant qu'il fût reconnu, Me. de Maintenon l'avoit mené en Hollande pour le faire voir à un homme que l'on disoit avoir des secrets qui redressoient les boîteux. Comme il n'y a que Dieu qui sasse ces miracles, il en revint plus boîteux qu'il n'étoit lorsqu'il y alla, & après lui avoit sait de fort grands maux. Il a été deux fois à Barrege, d'où il écrivoit souvent, & même il m'écrivoit, & on faisoit fort valoir l'amitié qu'il avoit pour moi naturellement : enfin, je me résolus de le faire mon héritier, pourvu que le Roi voulût faire revenir M<sup>r</sup>. de Lauzun, & confentir que je l'épousasse. Je fus quelques jours à dire à M°. de Montespan : Il me passe dans la tête tant d'affaires dont je voudrois vous entretenir, & il faudroit que j'en eusse le temps, on nous trouble toujours. Elle me parut un jour l'être, & ne me disoit i en : comme elle est plus habile que moi, & que la passion qu'elle avoit d'aller à ses sins pour Mr. du Maine n'étoit pas cependant si violente que celle qui me faifoit agir; elle raisonnoit bien plus de sens froid, et elle prenoit bien plus de mesures pour aller à ses sins que moi aux mienues. Enfin, ie d's un jour à Barnille de lui aller proposer de ma pert, il le sit, & elle le regut comme en peut juger. Le lendemain f'allai la voir, & elle me remercia, & me dit que, comme mes intérêts lui étoient plus chers que les siens, elle ne vonloit pas en parler au Roi one l'on n'ent pris pour cela toutes les mesures nécessaires pour parvenir où je voulois aller. Elle me loua fort de la constance avec laquelle-j'avois perfévéré à faire la fortune de M'. de Lauzun , que les grands Princes & Princesses avoient des vouloirs dans des temp, & les oublicient dans d'autres, qu'elle n'aimoit point cela. Eile n'ou-blia pas de faire entrer Mr. de Lauzun dans les raisons que j'avois de n'avoir point changé, qu'elle croyoi, que ce que je voulois faire plairoit au Roi, & que je voulois faire un si grand bien à Mr. du Maine, que le Roi aimoit tendrement, qu'elle ne pouvoit douter qu'après celuil ne sit tout ce que je voudrois. Le jour d'après elle me dit que le Roi s'étoit mal-

heureusement engagé à ne consentir ja-mais à mon mariage par des lettres qu'il avoit écrites aux Ambassadeurs dans tous les Pays étrangers, que c'étoit une œuvre des ennemis de Mi. de Lauzun, qu'ils croyoient par-là lui avoir lié les mains, que les conjonctures des temps changent les affaires. Je lui témoignai un grand gré de tout ce qu'elle me disoit, & il me sembloit qu'elle agissoit de bonne soi. Baraille venoit plus souvent à St. Germain qu'à l'ordinaire : ensin, après avoir parlé plusieurs jours de l'assaire, je croyois que c'étoit assez de faire connoître ma bonne volonté pour une si grande affaire, pour que l'on me proposat de la reconnoître par l'exécution de celle que je desirois tant. Me. de Montespan me dit : Vous voulez que Mr. de Lauzun forte, & vous faites des propositions pour cela; il est inutile de m'en faire si vous ne voulez pas que j'en parle au Roi, il ne devinera pas, il lui faut parler. Je la priai de le faire; elle me dit: Il faut témoigner au Roi la vue que vous avez pour Mr. du Maine par l'amitié que vous avez pour lui, & par le desir de lui plaire, & par-là vous unir encore plus étroitement à lui, saus parler de M<sup>r</sup>. de Lauzun. Il a peut-être autant d'envie que vous de le faire fortir, vous

2.3

favez bien tous les gens qui lui ont fait du mal, qui le craignent, & qui sont toujours à lui en dire du mal dès qu'ils voyent qu'il a quelque pitié de son état, & plus le Roi témoigne de la bonté pour lui, plus ils lui nuiscnt. Quand il leur pourra dire: Ma cousine en use d'une maniere avec moi que je ne puis lui rien resuser; ainsi vous traiterez tout cela avec lui, & on ne saura que Mr. de Lauzun sortira que quand on envoyera l'ordre pour le faire fortir: ne ferez-vous pas bien-aise d'avoir une affaire secrete à ménager avec le Roi, que l'on verra éclore tout-d'un-coup sans qu'on l'ait fue? Pour moi je vous avoue que j'en fens du plaisir. Je consentis qu'elle en parlât au Roi, & nous réfolûmes que le lendemain, quand il viendroit chez la Reine, il me meneroit dans les petits cabinets; ce qu'il fit, & me dit : Me. de Montespan m'a appris hier au foir la bonne volonté que vous avez pour le Duc du Maine, j'en suis touché, comme je dois; je vois que c'est par amitié pour moi que vous le faites, il n'est qu'un ensant qui ne mérite rien, j'espere qu'il sera un jour honnête homme, qu'il se rendra digne de l'honneur que vous lui voulez saire; pour moi je vous assure qu'en toutes occasions je vous donnerai des marques de

mon amitié. M°. de Montespan sut ravie que j'eusse sait ce pas, & elle ne songea plus qu'à m'en saire saire un plus grand. En ce temps-là je ne croyois que promet-tre, elle me flattoit, & je n'avois de plaisir qu'à être avec elle. Quoiqu'elle soit de la plus charmante conversation qui se puisse, cela augmentoit tous les jours par les soins qu'elle prenoit de me plaire & de me dire tout ce qui me faisoit plaisir; elle me venoit voir plus souvent qu'à l'ordinaire, nous allions nous promener ensemble, le Roi me parloit beaucoup plus qu'il n'avoit accoutumé, & pas un mot de Mr. de Lauzun. Je la pressois d'en parler, elle me répondit toujours : Il faut avoir patience. Le Duc du Maine revint, elle alla au-devant de lui, il alla chez le Roi, puis elle me l'amena; comme il avoit bien de l'esprit, on lui dit l'assaire, on le connoisfoit capable de garder un fecret, il me fit de grands remerciments, & me venoit voir avec grand foin.

Monfeigneur commença à se mieux porter; on sit une banque chez lui, où M°. de Montespan se donna beaucoup de mouvements; il resta quelques bijoux de ceux qu'on avoit portés, qui ne surent pas mis, entr'autres une petite coupe d'or où il y avoit quelques diamants qui étoient

fort

fort jolis pour mettre sur la toilette. Me. de Montespan s'apperçut que j'en avois envie, elle me l'envoya le soir par Mr. du Maine. Tous ces soins-là plaisent; quand on a affaire à une personne entêtée, il est bien aisé par des soins de la contenter, & de la faire donner de plus en plus dans les panneaux qu'on lui tend. La guérifon de Monseigneur sut attribuée à un remede qu'il prit, fon mal étoit venu d'avoir trop mangé de ces petits citrons doux de Portugal; le dévoiement avoit duré tout le voyage de Flandres sans qu'il eût discontinué de vivre à son ordinaire; il est grand mangeur, on n'avoit songé à lui faire aucun remede que quand il sut obligé de demeurer au lit. Les Médecins sirent leurs remedes, & on se servit même de ceux de quelques - uns qui disoient en avoir de spécifiques; & ensin un parent de Mandat, Conseiller au Parlement, qui avoit fort voyagé, en proposa un qui éteit une maniere d'œufs de poisson qu'il avoit apportés de ses voyages; on le mit en poudre dans un bouillon, Monseigneur parut le vouloir bien prendre, & les Médecins se trouverent de cet avis; il en fut guéri à la feconde prise, sans qu'il lui en restât qu'un peu de foiblesse, qui est toujours la suite des longues maladies.

M°. de Montespan proposa à Baraille que je sisse une donation de Dombes & du Comté d'Eu; il m'en parla, & elle ensuite. Je dis que ce seroit par mon testament que je dornerois, que je me portois trop bien pour le saire sitôt, & que c'étoit assez de l'avoir promis une fois sans en dire davantage. Elle dit que le Roi le vouloit ainsi. M<sup>r</sup>. Colbert entra dans l'affaire, elle ne me disoit que des dou-ceurs, elle n'en usoit pas de même avec Baraille. Elle lui disoit: On ne se moque point du Roi; quand on lui a promis, il faut tenir. Je lui disois: Je veux la liberté de M'. de Lauzun, je ne sais si on la lui accordera quand j'aurai sait ce qu'on de-mande. Toutes ces conversations me donmoient beaucoup d'inquiétude, & me faisoient passer de méchantes nuits. Quand Baraille avoit été la derniere fois à Pignerol, M'. de Lauzun lui avoit dit: S'il ne tient qu'à ma Charge pour sortir d'ici, j'en donnerois volontiers ma démission. Je lui avois mandé que je donnerois de mon bien à M. du Maine pour cela; il m'en avoit fort remercié, & avoit consenti que je disposasse du Comté d'Eu, quoique je le sui eusse donné par un contrat de vente que je sui avois passé pendant sa prison, qui avoit été entre les mains de M<sup>e</sup>. de Nogent, & avoit après passé en celles de Baraille. Après bien des allées & des venues, on dit un jour à Baraille, que si je n'exécutois ce que j'avois promis, on le mettroit à la Bastille; cela m'allarma fort. Enfin, je consentis à ce qu'ils voulurent, & fis une donation de la Souveraineté de Dombes, & un femblable contrat de vente du Comté d'Eu à celui que j'avois fait à M<sup>r</sup>. de Lauzun. Les biens de Normandie ne se peuvent pas donner comme ailleurs; & c'est pour cela que l'on avoit pris la voie de la vente toutes les deux fois. Ces actes furent passés chez M°. de Montespan, qui y parla pour M<sup>r</sup>. du Maine ; elle avoit un pouvoir du Roi. Là étoit Mr. Colbert, fon neveu Vaubourg ; les Notaires étoient Foin & Chupin , Me. de Montespan , Baraille & moi. Après que tout fut signé, Mr. Colbert l'alla dire au Roi, je demeurai chez Me. de Montespan, Baraille y resta avec nous. Elle me dit après mille remerciments: Je ne puis m'empêcher de vous dire que vous allez être la plus heurance par l'après margane de la proposition de la propositi reuse personne du monde, & que vos ennemis ou envieux vont être déconcertés. Vous ne vous êtes pas attiré les uns, vous n'avez jamais fait mal à personne; pour les autres, on en a toujours; le bonheur

& le mérite les attirent toujours, on s'en console. Jugez-en vous-même, qui êtes la console. Jugez-en vous-meme, qui etes la cousine germaine du Roi, qui vous a tou-jours aimée & considérée comme sa sœur; ceci va augmenter l'amitié & la consiance, & vous lier étroitement; il ne songera qu'à vous donner des marques de sa reconnoissance, qu'à vous faire les plaisirs qu'il pourra imaginer, vous serez de tout, il voudra que tout le monde voye la considération qu'il aura pour vous. Il n'y aura fidération qu'il aura pour vous. Il n'y aura personne, que ceux qui espéroient avoir votre bien, qui ne dise que vous venez de faire un tour habile & d'une bonne tête. taire un tour habile & d'une bonne tête. Pour moi, outre mon intérêt, par celui que je prends à tout ce qui vous touche, je me fens une joie sensible de tout ceci. J'écoutois tout cela avec plaisir, & cet encens me montoit fort à la tête, & j'en étois bien remplie. Dès que je sus en ma chambre, je laissait tomber mon miroir, qui est une grosse glace de crystal de roche fort épais; je dis à Baraille: Je meurs de peur que ce ne soit un augure que je me repentirai de ce que je viens de faire. Il se moqua de moi. se moqua de moi.

Toute ma vie j'avois eu envie d'avoir une maison auprès de Paris, j'en avois toujours cherché; & à toutes celles que j'avois vues, j'y trouvois toujours quel-

ques défauts; quelque jolies qu'elles fusfent, soit à la situation ou au bâtiment, je n'en avois trouvé aucune à mon gré. On m'en indiqua une qui étoit à 2 lieues de Paris à un village nommé Choify sur le bord de la riviere de Seine; j'y courus en grande hâte, je la trouvai à ma fantaisie, au moins la situation, il n'y avoit point de bâtiment. Je l'achetai 40000 liv.; j'y menai le Nautre, qui dit d'abord qu'il falloit mettre bas tout ce qu'il y avoit de bois; on me fit le plan d'une maison qui n'avoit qu'un étage. La proposition d'abattre le peu qu'il y avoit de couvert me déplut, j'aime à me promener à toutes sortes d'heures. Le Nautre dit au Roi que j'avois choisi la plus vilaine situation du monde, que l'on n'y voyoit la riviere que par une lucarne. Quand j'allai à la Cour peu de jours après, très-entêtée de ma maifon, le Roi me questionna beaucoup, & me fit grand plaifir. Après m'avoir bien laissé conter, il me dit ce que le Nautre lui avoit dit. Je le plantai-là, je fis accommoder ma maison à ma mode, je fis abattre un assez joli corps de logis pour un particulier, comme étoit Mr. le Président Gontier, qui étoit si mal dans ses affaires, que ses créanciers l'obligerent de vendre cette maison de plaisir. J'employai Gabriel B iii

un fort bon Architecte, qui suivit fort bien mes intentions; c'est un grand corps de logis, avec deux avances aux deux bouts pour marquer des pavillons tous de pierres de taille sans aucun ornement ni architecture; si j'ayois lu-les livres qui en traitent, j'aurois fait une belle description; cela auroit été une affectation qui ne me convient pas. Il y a une grande terrasse qui regarde depuis un bout jusqu'à l'autre du jardin. Monsieur m'a appris que quand il n'y a que cent arpents, on ne doit, pas y donner le nom de parc; j'y ai pourtant ce nombre-là, à y compter les cours. & les bâtiments. Au-dessous de cette terrasse devant la maison est un parterre assez perit, borné par la riviere que l'on voit de l'appartement d'en-bas. Comme j'ai pris ma maison pour y aller en été, j'ai pris mes mesures pour que l'on vît la riviere dans le temps qu'elle est la plus basse; de mon lit je la vois, & les bateaux qui y passent. A droite & à gauche sont deux petits bois & une grande terrasse qui regne encore d'un bout du jardin à l'autre; il y a des sontaines autant qu'il en saut, & si j'en voulois davantage, j'en aurois. J'y ai sait planter beaucoup d'allées qui viennent fort bien. Ce qui est de plus agréable, c'est que de rous les côtés de ma maison, on voir que de tous les côtés de ma maison, on voit

la riviere, & de tous les bouts des allées d'un côté de ma maison on voit jusqu'à l'Arc-de-Triomphe, de l'autre Villeneuve St. George, la forêt de Senart, & la plaine de Creteil; on voit St. Maur, Villeneuve-le-Roi à M<sup>r</sup>. Pelletier le Ministre, où est une belle maifon que le Chancelier du Vair avoit autrefois fait bâtir. Il y a à ma maison une belle orangerie, un agréable potager avec trois sontaines, & tout ce qu'il faut pour accompagner la beauté de ma maison, qui a de la grandeur quoi-qu'elle soit pe ite. Il y a une assez besse galerie, qui n'est pas peinte; la Chapelle est belle, bien peinte par la Fosse, un des meilleurs Peintres de ce temps après M<sup>r</sup>. le Brun; le long temps qu'il auroit fallu employer pour peindre la galerie, & le goût qu'elle eût fenti, m'en ont empêchée. La maison est commode : il y a un cabine e où toutes les conquêtes du Roi sont en petit par Vander Meulen, un des plus habiles Peintres de ces manieres; le portrait du Roi est par-tout comme le plus bel ornement qui puisse être en lieu du monde, le plus cher & le plus honorable pour moi. If y a une falle où je mange, où sont tous mes proches; c'est-à-dire, le Roi mon grand-pere, la Reine ma grand-mere, le Roi Louis XIII, mon oncle, la Reine B iv

Anne d'Autriche sa femme, les Reines d'Angleterre & d'Espagne mes tantes, & les Rois leurs maris, la Duchesse de Savoye ma tante, mes sœurs & leurs maris, la Princesse de Savoye fille ainée, & la Duchesse de Parme sa cadette, ma mere, ma belle-mere, & l'Infante Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche, Gouvernante des Pays-Bas, à qui mon pere avoit tant d'obligations, & dont il honoroit tant la mémoire qu'il est bien juste de la placer ici parmi tous mes proches. Les portraits de M<sup>rs</sup>. les Princes Henri de Bourbon, Louis-Henri-Jules & Armand Prince de Conti y font aussi, & Mesdames les Princesses Marguerite de Montmorenci, Claire-Clémence de Maillé, Anne Palarine de Baviere, & Anne Martinozzy. Si Mr. le Prince dernier mort avoit pu y avoir une place où toutes ses grandes actions eussent pu être représentées, c'eût été une trèsbelle décoration, qui feroit un très-grand plaisir à une petite-fille de France dont la mere étoit de Bourbon. Chacun de ces portraits a son nom écrit au bas, asin que i quelqu'un avoit une ignorance affez crasse pour ne les pas connoître, il eût recours à la lettre. Pour ma belle-mere, on sait assez qu'elle étoit de la Maison de Lorraine. Mr. de Montpensier y est aussi

avec Me. sa femme Catherine-Henriette de Joyeuse, & moi sur la cheminée qui tiens le portrait de mon pere. Les portraits du Roi y sont aussi tout jeune. Au petit cabinet où sont les conquêtes du Roi, les sieges, les combats, les occasions y font écrites, afin que l'on fache ce que c'est; on y connoît le Roi par-tout, il est fort bien peint, il est sur la cheminée à cheval: il n'y a à dire finon que le cabinet est trop petit; il y auroit encore bien des actions à y ajouter : je trouvai des places ailleurs, pour avoir la joie de voir les grandes actions qu'il a faites, & qu'il continuera de faire pendant ma vie. M<sup>r</sup>. le Duc d'Enguien, Louis de Bourbon, & Françoise légitimée de France y sont aussi; comme ils y ont été mis les derniers, je ne m'en suis souvenue qu'après les autres. il y a une salle de billard, où il y a encore des portraits : celui du Grand-Duc mon beau-frere, & de ma sœur de Guise avec fon mari, le Duc de ce nom de la Maifon de Lorraine, Mr. le Duc du Maine armé fous une tente, & un bataillon de Suisses dont il est Colonel-Général auprès; j'ai voulu qu'il fût peint de cette maniere; j'aime cette nation, & je crois que je leur faifois plaisir.

Le Comte de Toulouse est sur une co-

quille sur la mer en petit Dieu de cet élémenc: le Grand-Duc, pere de mon beaufrere, la Grande-Duchesse sa mere, &: Me. de Guise que Mr. de Montpensier avoit épousée, & tous ses enfants : le Prince de Joinville, qui mourut en Italie pen-danc l'exil de M<sup>r</sup>. & M<sup>e</sup>. ses pere & mere; il étoit très-bien fait & de grande espérance, il avoit fait la campagne de Piémont, volontaire dans l'armée Royale où il avoit donné beaucoup de marques de son mérite & de sa bravoure : on le rapporta malade à Florence où il mourut. Mr. de Guise son frere devint l'aîné, il avoit été nourri pour être d'Eglise, il étoit Archevêque de Reims, il avoit beaucoup de grands bénefices. Pour moi je suis perfuadée que c'est ce qui a porté malheur à cette grande Maison; qui est présentement finie, que le mauvais usage qu'il a fait du bien d'Eglise, & les Čardinaux ses oncles: on pourra même dire, que la témérité avec laquelle le Balafré avoit ofé attaquer le Roi mon grand-pere, leur a pu aussi porter mallicur; il vaut mieux que d'autres le disent que moi. Les Bourbons font de bonnes gens, ils ont un fond de bontê qui leur doit toujours attirer les bénédictions de Dieu. Il y auroit bien des 🙃 discours à tenir de mon oncle Henri de

Lorraine, la conquête de Naples en est un bien extraordinaire; cela est si court; que l'on en parleroit plus long-temps que cela n'a duré, & les Ecrivains le diront affez. Il y avoit encore un Duc de Joyeufe mon oncle aussi, qui est mort en Iralie, & Mr. le Chevalier de Guise dont l'ai parlé dans ces Mémoires, & Me. l'Abbesse de Montmartre, & Mile, de Guise dont j'ai aussi fait mention; sa mort me donnera bien occasion d'en parler. Là est aussi le Prince de Toscane mon neveu : que l'on m'avoit envoyé lorsqu'il n'avoit que 4 ans, avec son oncle qui n'en avoit que six, qui est à cette heure Cardinal de Médicis. Je ne puis parler de mon neveu fans dire à fon avantage ce que Me. la Dauphine a dit plus d'une fois devant mois Comme elle parloit du desir que Me. l'Electrice de Baviere sa mere avoit toujours eu qu'elle fût mariée en France, par l'envie qu'elle avoit toujours eue d'y venir 🚉 & le regret de n'y être pas venue, depuis sa mort on lui en parloit moins; enfin, on en parla beaucoup, & les affaires ne s'avançoient point, on remettoit d'un jour à l'autre, elle s'en impatienta, & l'Empereur fit parler à M<sup>r</sup>. l'Electieur pour le F Prince de Toscane. Un jour elle lui dit : Le Roi de France me traite comme son pisaller, il me marchande. Pour moi, je suis si lasse de ces manieres-là, que je vous prie de me marier avec le Prince de Toscane; & sur cela elle ajoutoit qu'elle auroit été fort heureuse, qu'elle souhaitoit fort que sa sœur l'épousait. Ce sut en cette occasion que je lui entendis dire pour la seconde fois: Elle a eu ce contentement, elle a vu ce mariage fait avant sa mort. Le récit de cette salle a sait beaucoup de digressions sur les portraits qui y sont. Une grande partie de la Maison de Joyeuse y est: le Maréchal de ce nom, & sa femme Marie de Batarnai, d'une fort grande maison; l'Amiral de Joyeuse, qui étoit son fils aîné, favori d'Henri III, qui lui sit épouser la sœur de la Reine Louise qui étoit de Lorraine, sille de Mr. de Vaudemont; son pere étoit cadet de Souverain, aussi-biene que celui de ma belle-merc. Le Roi lui proposant ce mariage, lui dit: Je voudrois avoir une sœur à marier ou une fille, je vous la donnerois, je n'ai rien de plus proche que la sœur de la Reine. Le second fils étoit le Comte de Bouchage, depuis Duc de Joyeuse, qui épousa la sœur de M<sup>r</sup>. d'Epernon, de laquelle il n'eut que Me. de Montpensier ma grand'mere; elle sut mariée à dix ans. Mr. le Cardinal de Joyeuse son oncle, frere de ceux

dont je viens de parler, la maria à Clery à M<sup>r</sup>. de Montpensier, qui alla au-devant d'elle jusqu'à ce lieu. Elle n'avoit point de mere; Madame de Pordeac, femme de qualité & fa parente, la mena : celle-ci étoit la mere de la Maréchale de Roquelaure. Il y a encore deux fils de Mr. le Maréchal de Joyeuse, dont l'un mourut à la bataille de Coutras, de regret que l'Amiral l'eût perdue; il étoit blessé, & il ne voulut pas se laisser panser. La vie de M<sup>r</sup>. le Duc de Joyeuse est assez extraordinaire. Il se sit Capucin: un Gentilhomme de Normandie, nommé Callieres, l'a écrite & me l'a dédiée; elle est fort divertissante, celle du Cardinal l'est aussi. Tous les gens de cette Maison ont été aussi illustres par leur vertu que par leur naissance, j'en suis fort aise, je n'aurois pas aimé que ma grand'mere n'eût pas été au-dessus du commun; j'en ai eu du contentement, c'étoit une Dame d'une grande vertu & de beaucoup de mérite. J'ai fouvent oui-dire que si le Roi mon grand'pere avoit vécu, elle ne se seroitipas remariée, & qu'il l'en eût empêchée : ma mere n'avoit que trois ans quand mon grand-pere mourut, & elle étoit accordée à mon oncle le Duc d'Orléans, qui mourut à sept ans. Monsieur de Montpensier étoit déja

malade quand mon oncle mourut: il fut long-temps en un état qui marquoit qu'il n'iroit pas loin; son mal étoit à la poitrine; il avoit reçu un coup de pistolet à la bataille d'Ivri, qui avoit quelque relation aux poumons; il étoit jeune alors, & aimoit les plaisirs plus que sa santé : . amoit les platirs plus que sa santé: il mourut à 42 ans. Après la mort de mon oncle, le Roi mon grand-pere lui-manda qu'il avoit encore un fils, & qu'il succéderoit à son frère, & qu'il seroit son gendre. Quoique l'on ne soit pas sort tendre dans la Maison-Royale, on s'avise quelquesois de donner des consolations qui ne se pratiquent pas entre les particuliers. J'ai oui-dire à M°. la Comtesse de Eiesque ma gouvernante, que l'on habille. Fiesque ma gouvernante, que l'on habilla ma mere en veuve, hors que c'étoit du crêpe blanc, & qu'on l'envoya aussi au Roi mon grand-pere & à la Reine ma grand'mere, ce qui les fit un peu rire. J'ai oui-dire que M<sup>r</sup>. de Montpensier mon grand-pere , disoit à M<sup>r</sup>. de Guise : Monsieur, je vous laisserai ma femme par testament, asin que vous m'en ayiez de l'obligation; quand je ne le ferois point, elle ne laissera : pas de vous épouser : elle n'avoit que 20 ans. Mon grand-pere étoit fort beau & fort bien fait, il étoit fort débauché, il a auxoit soujours des maitresses; il a auxo-

noit guere sa femme à la Cour; il avoit peur que le Roi mon grand-pere n'en fût amoureux : on dit qu'elle étoit fort belle, elle demeuroit toujours à Champigny ou . à Gation avec M<sup>r</sup>. le Cardinal. Sans tout ce qui m'est venu dans l'esprit de dire sur. les portraits, on se seroit sort ennuyé à Choify, & on en auroit trouvé le féjour fort long. Mr. le Maréchal de Bouillon, qui avoit épousé la cousine germaine de Mr. de Montpensier, qui étoit de Nassau, & fille d'Isabelle de Bourbon, Abbesse de Jouars, laquelle se sit Huguenotte, & épousa le Prince Maurice. Les portraits de M. de Turenne & du Cardinal de Bouillon s'y trouvent aussi. Il paroît par le détail où je suis entrée sur Choisy, que j'aime cette maison comme mon ouvrage, je l'ai toute faite: on m'en parloit souvent, & Me. de Montespan me disoit quand j'étois chez elle: Le Roi ne fongera dorénavant qu'à vous surprendre par tous les . agréments dont il se pourra imaginer; il vous fera mille présents de tout ce qu'il y aura de plus joli : il vous fera peindre : Choify, il n'est pas encore achevé, vous trouverez à tous les voyages que vous fe-rez quelque nouveauté, une chambre peinze, une sontaine, une chambre meublég, des statues; il en fera son plaise

comme de Versailles. Ces contes finirent là.

J'oubliois de dire que le jour que j'eus signé la donation, il ne me parla qu'à la passade: il me dit seulement: Je crois que vous êtes contente & moi aussi, & à souper il me faisoit des mines, & causoit avec moi; cela avoit très-bon air. Le lendemain il vint chez Me. de Montespan comme j'y étois. Il me dit: Je suis ravi que l'affaire soit achevée; vous ne vous en répentirez pas, & je ne songerai qu'à vous donner des marques de ma reconnoissance; cette affaire nous unira plus que jamais, & fera une amitié entre nous que rien ne sauroit rompre. Quand mon frere & M<sup>r</sup>. le Prince sauront ce sait, ils n'en seront pas contents; ne les craignez point, je vous maintiendrai bien contre eux. Enfin, il me dit tout ce qui se peut dire de tendre, d'engageant & de reconnoissant. J'étois ravie, & me croyois audessus de tout. Cette semaine on me retint à faire media-nox chez Me. de Montespan, ce qui sut fort remarqué, & la Comtesse de Fiesque me dit quelque temps après, que l'on disoit que j'avois donné tout mon bien à M<sup>r</sup>. du Maine. Je dis fort que non. Enfuite Monsieur me le dit, & que pour lui il m'avoit toujours aimée

sans intérêt, qu'il continueroit, & qu'il fouhaitoit que cela me pût profiter, & que l'on tint tout ce que l'on me promettoit, & que j'eusse plus d'agrément que je n'en avois eu par le passé. Je parlois souvent à Me. de Montespan pour Mr. de Lauzun, elle me témoignoit beaucoup d'empressement pour se liberté. Un jour elle me ment pour sa liberté. Un jour esle me dit : Il ne vous faut point flatter; le Roi ne consentira jamais que vous épousiez Mr. de Lauzun comme vous voulez faire, ni qu'on l'appelle Mr. de Montpensier: il le fera Duc; & si vous voulez vous marier, il ne fera pas femblant de le favoir, il grondera ceux qui le lui diront, ce sera tout de même. Je lui répondis : Quoi! Madame, il vivra avec moi comme mon mari? Il ne le fera pas publiquement? Que pourra-t-on dire & croire? Elle me répliqua : On n'en fauroit jamais rien croire que de bon, votre conscience ne vous reprochera rien, le respect que l'on a pour le Roi, & la considération que l'on a pour vous, feront qu'on n'en dira rien, & croyez-moi, vous serez plus heureuse mille fois. Mr. de Lauzun vous en aimera mieux, les mysteres donnent du goût, nous irons souvent nous promener. Elle saisoit des projets de nouveaux plaisirs, & ne fongeoit qu'à m'amuser; il lui étoit

aisé; j'ai beaucoup d'inclination pour elle qui est fort aimable, c'est une race de beaucoup d'esprit, & d'esprit fort agréable que les Mortemart; Me. de Thianges en a beaucoup aussi, & Mr. le Maréchal de Vivonne. Me. de Montauzier disoit qu'il avoit un attrait pour la Maison Royale, & que quand il étoit quelque part, nous ne le pouvions pas quitter.

Je m'impatientois quelquesois de la longueur du temps que l'on mettoit à saire fortir M<sup>r</sup>. de Lauzun, je n'en parlois pas au Roi, il me fembloit cependant que ceque j'avois fait étoit une sollicitation continuelle, & que toutes les sois qu'il voyoit M<sup>r</sup>. du Maine, fa présence le devoit faire fouvenir de ce qu'il avoit à faire. Me. la-Dauphine devint grosse, ce sut une gran-de joie; comme elle étoit sort délicate, elle demeuroit souvent à sa chambre, & même y gardoit le lit; le Roi lui rendoit beaucoup de foins. C'est en ce temps-là qu'il commençoit à aller chez M°. de Maintenon, qui avoit un appartement audessus de la chambre du Roi; auparavant le mariage de M'. le Dauphin, elle logeoit chez M'. de Tours, & peu de jours avant qu'elle allat au-devant de M'. la Dauphine, elle avoit eu un appartement en haut où logeoit Me. d'Elbœuf. Le Rois

n'y avoit pas été. J'avois oublié de nommer le Duc de Verneuil, qui étoit sils naturel du Roi mon grand-pere, dans la falle du billard de Choify, & Me. fa fem-

falle du billard de Choify, & Me. sa semme qui étoit sille du Chancelier Seguier. C'étoit un fort bon homme, qui avoit été jusqu'à 60 ans d'Eglise, & qui s'étoit avisé de se marier; elle est fort bonne semme aussi, qui a été toujours de mes amies; elle étoit veuve du Duc de Sully.

Un jour que je ne songeois à rien, Me. de Montespan envoya, comme j'étois à table, me demander si je voulois aller me promener, qu'il faisoit beau. Je lui mandai que non. Elle renvoya me prier de passer par sa chambre ayant à me parler. Je lui mandai que j'y passerois. Le Roi demanda ce que c'étoit, je lui dis: Il me dit: Allez-y, puisqu'elle a à vous parler. Le cœur me battit, & je jugeai bien que cela regardoit Monsieur de Lauzun. Lorsque j'y allai, j'envoyai dire à Baraille qui j'y allai, j'envoyai dire à Baraille qui étoit à Saint Germain, d'y venir. En entrant, Madame de Montespan me dit : Vous n'avez guere hâte de venir, & j'en avois beaucoup que vous vinssiez: le Roi m'a dit de vous dire qu'il feroit fortir M<sup>r</sup>. de Lauzun de Pignerol pour aller à Bourbon. Je répondis : Quoi! il ne reviendra pas droit ici après tout ce

que j'ait fait? Elle me dit : Je n'en sais pas assez, il vous laisse le choix de ce qu'il vous plaira pour le garder, il veut que cela ait un air de prison. Je pleurai, & elle me disoit: Vous êtes bien difficile à contenter; quand vous avez, vous voulez encore avoir. Baraille vint, nous nous allâmes promener au Val, qui est un jardin au bout du Parc de St. Germain: quand nous fûmes-là, elle me dit : Le Roi m'a dit de vous dire qu'il ne veut pas que vous fongiez jamais à épouser M<sup>r</sup>. de Lauzun. Sur cela je me mis à pleurer, & dire que je n'avois fait les donations qu'à cette condition, & que toutes les propositions avoient roulé sur cela. Me. de Montespan me dit : Je ne vous ai jamais rien promis; elle avoit son compte, ainsi elle soufirit sans rien dire tout ce qu'il me plut de dire. Baraille étoit fort embarrassé, il ne disoit mot, & plaignoit l'état où j'étois. Ils m'exhorterent sort à me confoler, que c'étoit un parti que je devois avoir pris dès la premiere rupture. Je trouvai que Me. de Montespan auroit dû ne me pas flatter là-dessus, comme elle avoit fait, & qu'il auroit mieux valu me dire des duretés, que de m'amuser à une affaire que je souhaitois, & qui étoit impossible. Comme on va à ses intérêts plutôt qu'à ceux des autres, on se ménage, & on ne les ménage point. Cette promenade fut fort longue; & quoiqu'elle n'aime guere à marcher long-temps, elle me tint toujours compagnie sans se plaindre. Le Roi vint souper, je le remerciai très-humblement de m'avoir accordé la liberté de M<sup>r</sup>. de Lauzun, que la grace ne fe-roit pas entiere tant qu'il n'auroit pas l'honneur de le voir & d'ètre auprès de lui, ce qu'il fouhaitoit par-dessus tout, sa liberté ne lui étoit rien sans cela; que j'étois si attendrie de ses bontés pour moi & pour Mr. de Lauzun, que je craignois de pleurer devant tout le monde; que je ne pouvois lui dire tout ce que je sentois dans mon cœur. Je crois que le foir Madame de Montespan lui parla pour envoyer promptement les ordres. Mr. de Louvois envoya chercher dès le matin Baraille, pour lui dire que le Roi lui avoit ordonné de mander à St. Mars de mener M<sup>r</sup>. de Lauzun à Bourbon, où il avoit besoin d'aller pour sa santé, qu'il pouvoit y aller s'il vouloit, que le Roi le trouvoit bon, & lui fit quelques honnêtetés; il lui dit qu'il ne se vantoit pas d'y avoir contribué. Baraille lui demanda s'il ne prendroit pas congé du Roi? Mr. de Louvois mi dit, qu'oui, & qu'il se présentât dans

la galerie quand le Roi iroit à la Messe. Baraille vint m'éveiller pour me dire ce que M<sup>r</sup>. de Louvois lui avoit dit, & qu'il vaudroit autant que M<sup>r</sup>. de Lauzun ne fortît pas que d'être accompagné de St. Mars, qu'ils ont tous les jours des démêlés, & que cela lui feroit de nouvelles affaires. Je me levai & m'en allai chez Me. de Montespan, pour lui dire que ce fût St. Rut qui le gardât avec des Gardesdu-Corps & quelque Exempt de ce Corpslà. Me. de Montespan envoya je ne sais qui parler au Roi, qui répondit que ce ne pouvoit pas être des Gardes-du-Corps ni un Officier qui le garderoit; que les Mousquetaires l'avoient mené, qu'il falloit que c'en fût des deux Compagnies; que je choisirois celui des Officiers qui me seroit le plus agréable. Je dis à Me. de Montespan : Voyons, Baraille dit: Tout est bon. Mr. de Noailles vint chez Me. de Montespan, il nomma Maupertuis, dont je sus fort contente: on l'alla dire au Roi; il dit, quand il passa pour aller à la Messe: J'ai changé d'ordre, ce sera Maupertuis. Tout le monde sut étouné de voir Baraille parler au Roi, & faire comme un homme qui prend congé. A mon retour de la Messe, je dis à Maupertuis: Je vous souhaite un bon vogage: I

me répondit : Je ne sais ce que c'est. Je ne vous en dirai pas davantage, lui répliquai-je : je suis ravie que ce soit vous, je vous prie de lui bien faire mes compli-ments. M<sup>r</sup>. de Louvois renvoya querir Baraille, & lui dit : Comme Mr. de Lauzun a eu quelques démêlés avec St. Mars pendant sa prison, le Roi a jugé plus à propos d'envoyer M<sup>r</sup>. de Maupertuis & des Mousquetaires pour le garder; & comme le voyage est long, & que la faison des eaux avance, Maupertuis avec 4 Moufquetaires partiront en poste, & trouveront les autres au retour à Lyon. Ils étoient douze & un Maréchal-de-logis, nommé Rouillas. Baraille fut fort content, il partit incessamment: Mr. de Lauzun eut une grande joie quand il arriva. M. Fouquet étoit mort l'hyver d'auparavant, il l'avoit vu, & il s'étoit raccommodé; M°. Fouquet n'étoit pas contente de lui, il en avoit fait force contes, & depuis même pendant qu'il étoit à Bourbon. Il ne se sépara pas bien d'avec St. Mars & sa femme, ni avec d'Erville, Gouverneur de Pignerol, qui est un fort bon homme, & qui avoit toujours eu beaucoup d'honnêtetés pour lui en toutes occasions. Je lui conseillai fort de ne voir personne à Bourbon, de témoigner qu'il ne songeoit qu'à voir le Roi, & que tout hors cela lui étoit indifférent; il écrivit des mer-

veilles, & ne sit pas de même.

Madame de Nogent avoit fait un voya-ge à Pignerol il y avoit un an; elle avoit été à Turin voir Me. de Savoye; elle l'avoit fort priée, par l'ancienne amitié qu'elle avoit eue pour son frere, de vouloir travailler pour sa liberté; elle s'étoit donné là des airs fort ridicules qui m'avoient déplu; quoique je n'aye pas tout su, je crois qu'elle m'avoit sort reniée. Elle avoit fait une tracasserie que la Mothe m'avoit découverte; elle étoit enragée contre elle d'une affaire qu'elle lui avoit voulu faire, dont le détail seroit trop long & peu favorable pour Me. de Nogent & Mr. de Lauzun. La Mothe m'avoit écrit une lettre de quatre feuilles de papier; elle me disoit qu'elle ne pouvoit pas être toujours la victime de M°. de Nogent, & savoit que je ne parlois pas bien avantageusement d'elle qui ne m'avoit jamais rien fait, & qui ne fouhaitoit rien tant que l'honneur de mes bonnes graces, & de se justi-fier auprès de moi. Il y avoit dans le pa-quet une lettre de M°. de Nogent, où elle me vouloit faire passer pour une sotte dans une lettre à un de ses parents qui avoit donnésa lettre à la Mothe. Un Prêtre m'apporta

porta ce paquet à Choify de la part des Carmélites, & s'en alla. Quand M'c. de Nogent sut revenue de Pignerol, je lui montrai, & depuis ce temps-là je la vis moins. Je ne la menai plus à Eu avec moi; elle vit bien que cette lettre, ajoutée à fa conduite, me découvroit des vérités qui étoient désavantageuses pour elle. Je ne lui mandai rien du voyage de Mr. de Lauzun à Bourbon; Mr. de Louvois l'en-voya querir, & lui dit, à ce que j'ai fu: Votre frere fort pour aller à Bourbon, il faut que vous l'alliez querir à Lyon pour I'y mener, & que vous fassiez tout comme si vous aviez eu part à l'affaire, quoique Mademoiselle & Baraille ayent tout fait sans votre participation. Quand elle me vint voir pour me dire adieu, elle me dit : Quelques mauvais traitements que l'on me fasse, je ferai mon devoir. Je lui recommandai fort de dire à Mr. de Lauzun de ne voir personne. Mr. de Nevers, qui étoit chez lui avec Mr. de Vivonne, qui étoient de ses anciens amis, lui envoyerent faire un compliment, & qu'ils l'iroient voir. Il les pria de n'y point venir. Me. la Maréchale d'Humieres y alla, qui n'étoit pas son amie particuliere; il ne fortit pas de chez elle, & me mandoit toujours qu'il ne voyoit personne. Tome VII.

Quand elle revint, elle me vint voir à Choify où j'étois, elle dina avec moi, y resta toute la journée, & ne parla que de tout ce qu'elle avoit fait à Bourbon, de la compagnie qui y étoit; elle n'osa nommer M<sup>r</sup>. de Lauzun : elle parla fort de M°. de Nogent, qu'elles dînoient les unes chez les autres avec leur compagnie. A tout cela je ne lui disois rien, & elle s'en alla sans que je lui fisse aucune question. Elle ne garda pas le même filence à fon égard chez Mr. de Louvois; elle lui conta à dîner, que M<sup>r</sup>. de Lauzun étoit dans la plus grande santé du monde, qu'il n'avoit pas pris les eaux, qu'il disoit que sa poitrine étoit plus malade que son bras, que l'on favoit qu'il n'avoit fait le malade que pour sortir de Pignerol, qu'il étoit gai, & tenoit des discours qui faisoient connoître qu'il espéroit de rentrer dans sa Charge, & devenir fervir fon quartier. On peut juger si ces discours me plaisoient. M<sup>r</sup>. de Luxembourg étoit forti de la Baftille, & étoit dans une de ses Terres. Il arriva une fort plaisante histoire. Mr. de Belzunce, beau-frere de Me. de Nogent, qui avoit été la voir, passa à Choisy à son retour; je lui demandai s'il avoit bien des lettres pour Paris, il me nomma les gens pour qui il en avoit, entr'autres la Maré-

chale d'Humieres. Je lui dis : Donnez-lamoi, je la lui envoyerai; il crut ne me la devoir pas refuser, & que Mr. de Lauzun n'y trouveroit point à dire. Quand il sut parti, je l'ouvris; je trouvai une lettre pleine de tendresse; il lui parloit d'un livre qu'elle lui avoit donné, qu'il le baisoit mille fois le jour, parce qu'il ne la voyoit plus; c'étoit la seule consolation «qu'il espéroit d'elle & de ses soins. Je brûlai cette lettre, & il me sit pitié de

croire qu'elle pût lui être utile. La veille de la St. Jean, je m'en allois monter en carroffe pour aller à Verfailles; Monseigneur arriva qui venoit de la chafse, & qui mouroit de saim : heureusement il restoit encore quelques Officiers. Après avoir mangé, il me dit: Si vous voulez me mener avec vous, je n'ai pas mon carrosse, & je suis fort las : je me trouvai fort heureuse d'avoir cet honneur-là; M'. le Prince de Conti étoit avec lui & Mr. de Vendôme, je ne me souviens plus des autres. Quelqu'un lui proposa de s'en aller par enu au feu de la St. Jean à l'Hôtel-de-Ville. Je frondai fort cette proposition. croyant que le Roi ne l'auroit pas agréable; je lui dis qu'il n'étoit pas affez bien habillé pour se montrer au Public, qu'il n'avoir que quatre ou cinq Gardes, que cela n'auroit pas de dignité. Il goûta ce que je lui dis, & vint avec moi; M<sup>r</sup>. le Prince de Conti, M<sup>r</sup>. de Vendôme, & quelques autres s'en allerent par eau, & le reste se mit dans le carrosse de mes Ecuvers.

Arrivée à Versailles, je m'en allai droit chez Me. de Montespan, qui me dit: Vous serez bien étennée de la nouvelle du jour, on a mardé M<sup>r</sup>. de Luxembourg pour servir son quartier; quand je l'ai fu, j'ai dit tout ce que je devois dire. Qui auroit cru après tout ce qui est arrivé, que le Roi eût voulu qu'il se mît auprès de sa personne? Elle m'avoit dit souvent pendant qu'il étoit en prison : Voici une affaire heureuse pour Mr. de Lauzun, cela le fera rentrer dans sa Charge. Je sus fort affligée, j'avois toujours compté làdessus, & il y comptoit beaucoup aussi: j'envoyai querir Baraille toute la nuit, le matin j'envoyai chercher Mr. Colbert, à qui je dis tout ce que peut dire une perfonne qui croit que l'on doit tout faire pour elle, & pour qui on ne fait rien. M<sup>r</sup>. Colbert me dit : On n'a point du tout parlé de la Charge, on n'a pas cru que Mr. de Lauzun parut y fonger. Comme la faifon de Bourbon fut passée, il fallut qu'il allât en quelque lieu pour y pou-

voir retourner l'autre, on l'onvoya dans la Citadelle de Châlons-fur-Saone; on me donna le choix de deux ou trois lieux. Comme celui-là étoit plus près & plus beau que les autres, je le choisis, il en sut sàché quand je le lui mandai. Je lui mandai aussi ce qu'avoit dit la Maréchale d'Humieres, & qu'on trouvoit ridicule qu'il l'eût vue souvent. Il dit qu'il n'en étoit rien, & qu'on se l'étoit imaginé. Quand Madame de Nogent revint de Châlons, elle le désavous. Je l'ai fort peu vue depuis ce temps. Quand il sut le retour de M<sup>r</sup>. de Luxembourg, il fut au désespoir. Il se conduisoit aussi mal à Châlons qu'il avoit fait à Bourbon, il envoyoit prier tout le monde de l'aller voir, & tout ce qui passoit & revenoit à Paris, hommes & femmes. Me. la Comtesse de Camilly, qui étoit une bonne femme, une joueuse dont l'esprit & le jugement ne font pas exquis, ne me parloit que de lui, qu'elle lui écrivoit, qu'elle en avoit reçu des lettres; j'entendois tout cela avec bien de la peine. La faison de Forges vint, j'y allai, je vins prendre mes eaux à Eu. Dès qu'elles furent achevées, je m'en retournai, occupée seulement à travailler à mettre Monsieur de Lauzun en liberté tour-à-fair.

Lorsque je passai à Paris pour aller & Choify, j'appris que M<sup>ne</sup>. de Blois, qu'on avoit meuée à Bourbon, y étoit malade à l'extrêmité, & que Me. de Montespan y étoit allée en relais, & y avoit mené Mi. Fagon en qui elle avoit grande confiance: je ne sais même s'il n'y étoit pas allé avec la Princesse, elle étoit fort délicate; elle mourut; elle étoit la plus jolie du monde, elle avoit beaucoup d'esprit & de la beauté. M'. de Lauzun sit sa cour à Me. de Montespan, J'allai à Fontainebleau, où j'arrivai le même jour qu'elle; elle me parla fort de Mi. de Lauzun, quoiqu'ellefût assigée. Elle me dit que le Roi avoit eu fort agréables les foins qu'il avoit eus de Mile. de Blois & d'elle. On parla en cetemps-là d'un voyage que le Roi alloit saire en Allemegne. M'. Colbert me vint proposer de suivre la Reine, je ne le voulus pas: on me dit qu'il y avoit beaucoup de petite-vérole par les chemins, & je crains. fort ce mal. Îl vint un Courier de la part de Maupertuis, & Mr. de Lauzun m'en envoya un pour savoir où il iroit au sortirde Bourbon: on lui marqua Nevers qu'il ne vouloit pas, il alla à Amboife. Le Roi partit, & je retournai à Choisy. Je croyois à mon arrivée trouver Baraille que j'avois vu à mon départ de Fontainebleau; comme c'est un garçon d'une grande piété & très-détaché du monde, & qu'il disoit fouvent que quand Mr. de Lauzun-seroit forti il se retireroit, je crus qu'il s'en étoit allé; je fus dans une douleur terrible tout le lendemain, je sus qu'il avoit suivi le Roi à fon voyage. Avant de partir de Fonrainebleau, Me. de Montespan m'avoit fort pressée de déclarer la donation que i'avois faite, le temps d'y faire cette formalité alloit expirer ; je ne voulois consentir à rien que Mr. de Lauzun ne fût venu, je m'étois mise en colere contre elle, & nous étions féparées bien d'enfemble. Le Roi permit que je donnasse du bien à M<sup>r</sup>. de Lauzun; d'abord il fut dit de lui donner Châtelleraut & quelques autres de mes terres du voifinage : il n'en voulut pas, il aima mieux le Duché de St. Fargeau qui étoit lors affermé 22000 liv. la Ville & Baronnie de Tiers en Auvergne, qui est une des plus belles terres de la Province de la valeur de 8000 livres, & 10000 livres de rente par an fur les Gabelles du Languedoc : au-lieu d'être content, il se plaignit que je lui avois donné si peu qu'il avoit eu peine à l'accepter.

Le Roi sut à Vitry que Strasbourg étoit rendu, & que M<sup>r</sup>. de Louvois y avoit sait entrer les troupes. Je ne dirai rien de ce

voyage, on en fait les particularités; il n'avoit plus rien à faire puilque Strasbourg étoit sans l'obéissance du Roi. Baraille me vint trouver, il alla voir M°. de Montespan, qui l'entretint plus qu'elle n'avoit fait à Fontainebleau, où j'avois remercié le Roi de la bonté qu'il avoit de trouver bon que je donnaffe 40000 liv. de rente à Mr. de Lauzun. Dans la conversation qu'il eut avec elle, elle lui dit que M'. de Lauzun n'étoit pas content, & qu'il fallois faire ce que l'on pourroit pour me faire donner jusqu'à 100000 liv. Baraille lui dit qu'il ne croyoit pas que je le fisse, & qu'il ne m'en resteroit guere; que les gens qui ont été en faveur, à qui rien ne manque, croyent qu'il n'y a qu'à donner. Baraille ne me dit cela qu'après le retour de la Cour, que M° de Montespan lui en avoit fortement parlé à Vitry. Pendant le voyage de la Cour, je demeurai à Choisy: le Roi m'écrivit qu'il me prioit de vouloir déclarer ce que j'avois fait pour le Duc du Maine, avec un si grand empressement & des manieres si tendres, que je ne pus m'en défendre, & m'ordonnoit d'aller au-devant de lui à Villers-Cotterets qui est une maison du Duc de Valois. Cette nouvelle se divulgua, & sut mise dans les gazettes. Les uns admirerent ce que

j'avois fait, les autres le blâmerent : les amis de Me. de Montespan, & les gens de la Cour qui étoient à Paris, m'en vinrent faire compliment, Mr. d'Etampes & M'. le Duc de Nouilles furent des premiers. J'allai à Villers-Cotterets, le Roi me recutà merveille, & me dit que Monfieur, à qui il avoit dit l'affaire devant que de la dire à tout le monde, l'avoit sort bien prise, & qu'il lui avoit dit que tout ce qui feroit agréable au Roi, & ce que l'on fera pour lui plaire, lui seroit toujours plaisir. Il me tint le même discours, & qu'il m'avoit toujours aimée sans intérêt. Me. de Mainteron me dit que le Roi lui avoit dit (il y avoit long-temps que je ne lui avois pas fait l'honneur de lui par-ler, elle n'avoit osé commencer) qu'elle me supplioit de croire que cela lui seroit un tel attachement à mon service, que j'aurois tout sujet de croire qu'elle n'auroit jamais d'autre application que de me fervir, & reconnoître en tout ce qui dépendroit d'elle les obligations que M<sup>r</sup>. du Maine m'avoit ; qu'elle l'avoit nourri ; qu'elle n'aimoit rien mieux que lui; que présentement elle osoit dire qu'elle m'aimoit davantage; & que c'étoit aimer ce qui me devoit être uni comme mon enfant. Elle me tint tant de discours honné-

tes, reconnoissants & tendres, qu'ils passoient mon attente. Le Roi me dit: Je m'en vais déclarer un fils & une fille que j'ai; on dit que ce sont deux jolis enfants, entr'autres le garçon, ce font deux créa-tures attachées à vous, & que l'on élevera à reconnoître les obligations qu'ils vous ont, ils vous divertiront, vous aimez lesenfants, & eux & moi nous ne devons fonger qu'à rendre votre vie agréable. On vint le lendemain coucher à Dammartin, d'où Me. de Montespan partit de bonmatin pour aller voir Mr. le Comte de Toulouse & Mile. de Blois; elle me dit le foir que j'en serois contente. On les mena à St. Germain, le Roi me dit à dîner qu'ils étoient venus, & que je les trouverois jolis: j'y allai à la fortie de table, j'en fusfort satisfaite. Le Comte étoit beau comme les Anges, un peu farouche, il n'étoit pas accoutumé à voir le monde, il vouloit: être toujours fur le bras de fon valet-dechambre, & il lui disoit : Picard, ne m'a-bandonnez point. On les mena chez la Reine, qui les trouva fort jolis, & dit : Me. de Richelieu disoit qu'elle répondoit. de ce qui se passeroit, voilà les fruits de cette caution; l'on trouva cela fort plaifant. La Reine disoit souvent de ces plaifanteries; si elle avoit été aussi à la mode.

que Me. la Dauphine le fut d'abord, on en auroit fait plus de cas, & on lui auroit

trouvé de l'esprit.

Je reçus des lettres de M<sup>r</sup>. de Lauzun , qui étoit à Amboise, qui pressoit fort pour revenir. Il disoit que l'air où il étoit le tuoit, qu'il ne savoit pas pourquoi on l'avoit choisi, & qu'il s'y ennuyoit, qu'il ne voyoit personne, & que si Dieu ne l'assistoit, il seroit pis qu'à Pignerol. J'en parlois fouvent à Me. de Montespan & à M<sup>r</sup>. Colbert, qui me disoient: Il faut avoir patience. On favoit tout ce qu'il faisoit, on trouvoit sa conduite ridicule; la Marquife d'Alluye étoit reléguée-là; fon mari en étoit Gouverneur, il ne bougeoit de chez eux, & cependant il m'écrivoit qu'il ne la voyoit point, & qu'elle lui étoit insupportable. Force gens de Paris qui ont des maisons en ce pays-là, & qui étoient allés pour les vacances, avoient toujours vu Mr. de Lauzun chez eux; il s'y donnoit des airs galants avec les femmes; & rout ce qui pouvoit les tourner en ridicule, il ne manquoit pas de le faire. Le Roi consentit qu'il revint, & qu'il le vit une fois seulement, qu'il demeurât à Paris & par-tout où il voudroit, hors à la Cour. C'étoit une grace; & moi qui craignoisqu'il n'ent pas une bonne conduite, j'ai-

mois mieux qu'il ne revînt pas. Me. de Montespan disoit : Il faut à la Cour toujours prendre, tout y vient l'un après l'autre. Baraille l'alla encore querir avec dessein de lui bien dire tout ce qu'il avoit à faire pour ne manquer à rien; toute la Cour me vinc voir pour m'en faire compliment. Mr. de la Feuillade me parla d'une maniere bien sincere & de bonne foi. Il me dit: Tout le monde se vient rejouir avec vous du retour de Mr. de Lauzun, & pour moi je crains que son état n'empire, s'il ne le fait ménager; s'il fait bien, après avoir vu le Roi, il ne vous verra pas, il s'en ira à St. Fargeau jusqu'à qu'il plaise au Roi qu'il revienne tout-à-fait auprès de lui : il ne doit avoir de véritable joie qu'en ce temps-là: il est à craindre que le Roi ne lui ait pas toutà-fait pardonné; si vous êtes de mon avis, tout ira mieux pour vous; si vous ne l'êtes pas, tant pis. Je lui dis : J'en suis, je vais lui écrire tout-à-l'heure. Je lui envoyai un courier; il me manda que quand on étoit en liberté après une longue prison, on étoit bien-aise d'en jouir, & que de s'en aller dans une campagne sans compagnie, c'est à quoi il ne pouvoit se réfoudre. Sa réponse ne me plut pas, il ne vînt pas si vîte qu'il auroit dû, je croyois

qu'il viendroit en poste ou en relais: il dit que sa santé étoit si assoiblie depuis sa prifon, qu'il n'étoit plus fait comme les autres. Baraille vint devant, & d't qu'll arriveroit le lendemain; & si le Roi le trouvoit bon, qu'il iroit descendre chez M<sup>r</sup>. de Noailles: on l'approuva. Baraille me dit qu'il iroit loger chez Rollinde à Paris, jusqu'à ce qu'il eût pris ses mesures. Le Roi devoit aller diner à Versailles le jour qu'il arriva. Me. de Montespan me dit que le Roi lui avoit dit de me dire que si je n'y voulois pas aller, je pouvois demeurer & même voir Mr. de Lauzun avant qu'il eût vu le Roi, que je serois peut-être bien-aise de l'entretenir. Sur quoi je me recriai qu'il faudroit que je fusse folle d'en user ainsi, & que l'on se moqueroit bien de moi & avec juste raifon. Nous allâmes diner à Verfailles, le Roi fut de fort bonne humeur, l'on joua des bijoux, des hardes au trou-madame, i'en gagnai, on demeura fort tard, & on ne revint qu'aux flambeaux. Lorsque j'arrivai chez Me. de Montespan, où Me. de Lauzun vint après avoir vu le Roi, il avoit un vieux juste-au-corps à brevet qui lui servoit avant sa prison, (on les change tous les ans) trop court, & presque tout déchiré, une vilaine perruque. Il se

jetta à mes pieds, me remercia fort, il fit cela de bonne grace, puis Me. de Montespan nous mena dans son cabinet; vous serez bien-aises de parler ensemble; elle s'en alla, & je la fuivis. Mr. de Noailles dit: Il faut aller chez Monfeigneur & Madame la Dauphine, Monsieur & Madame. Je demeurai encore un moment chez Me. de Montespan, d'où j'allai à ma chambre, il y vint à 9 heures trois quarts, il me dit que l'on ne pouvoit pasavoir été mieux reçu qu'il l'avoit été de tout ce qu'il venoit de me nommer, que c'étoit à moi qu'il en avoit l'obligation > qu'il ne lui pouvoit jamais arriver de bien que par moi, de qui il tenoit tout; il me: tint des propos bien gracieux, il avoit raison d'en user ainsi. Je ne disois mot 2l'étois étonnée: Baraille étoit en tiers, on me vint dire que la viande étoit portée, je m'en allai. Madame la Dauphine & Madame vinrent à moi, & me dirent qu'elles avoient fort regardé Mr. de Lauzun, qu'elles le trouvoient parsaitement bien fait, qu'il plaisoit, & mille douceurs. qui étoient des flatteries pour lui; que: ce qu'il leur avoit dit étoit d'un tour agréable & d'un air distingué. Je leur dis qu'il étoit fort changé, qu'il avoit en tant de maux, sans celui de sa prison, que l'ons

changeroit à moins, & qu'il étoit si étonné que l'on ne devoit pas prendre garde à ce qu'il disoit, & qu'elles lui rendoient justice de dire du bien de lui. Il m'avoit paru être charmé de la maniere dont elles lui avoient fait l'honneur de le traiter. Le Roi n'en dit pas un mot; Monsieur m'en parla fort obligeamment & tout lemonde. Je m'informai le matin s'il étoit parti bientôt après être forti de ma chambre, l'on me dit que non, & qu'il avoit été chez Mr. de Louvois, où il avoit demeuré depuis 10 heures & demie jusqu'à. minuit, qu'il avoit été ensuite chez Mr. Colbert. Je trouvai Me de Maintenon le lendemain chez la Reine, à qui je demandai si elle avoit trouvé Mr. de Lauzun bien changé. Elle me dit : Il ne m'a pas fait l'honneur de me venir voir. Je lui dis C'est que le Roi étoit chez vous. Elle me. dit : Il auroit pu y venir; quand il a été forti, il est allé chez Mr. de Louvois, il estplus habile de chercher ces gens-là que moi : elle ne me parut pas contente de lui, ce qui me fâcha. Je le dis à Me. de Montespan, qui me dit : Laissez-le faire, il sait bien ce qu'il fait, & j'ai grande peur qu'il ne fasse pas toujours ce que vous lui direz; ainsi mettez-vous l'esprit en repos. Je lui demandai ce que le Roi em

avoit dit, & s'il en étoit content. Il me le paroît assez, & il ne le trouve pas changé en rien de ses manieres statteuses; il s'est jetté dix sois à ses pieds, ensin, il le trouve de même. Je lui dis que j'étois étonnée de ce qu'il avoit été si longtemps chez Monsieur de Louvois. Quoi! en ètes-vous encore-là, me dit-elle, de vous étonner de pareille circonstance? En ce temps-ci il ne se faut étonner de rien. A deux jours delà, elle me dit: On s'étonne que vous n'alliez point à Paris, vous y pourrez aller sans qu'on le trouve à dire, cela seroit trop assecté de n'y pas aller.

Je demeurai encore à St. Germain 4 jours après l'arrivée de Mr. de Lauzun: je m'en allai à Choify fans lui rien mander, il y vint le lendemain au matin avec Baraille & la Hilliere. Il commença fa conversation par me dire: J'ai été étonné de voir la Reine toute pleine de rubans de couleur à sa tête. Vous trouvez donc étrange que j'en aye, moi qui suis plus vieille? Il ne dit rien; je lui appris que la qualité saisoit que l'on en portoit plus long-temps que les autres, que je n'en prenois qu'à la campagne & en robe de chambre. Je connus que l'esprit de critique qu'il avoit avant sa prison, n'étoit pas-

changé. Il faisoit très-beau, nous nous promenâmes fort, il étoit de très-belle humeur. Sur les 5 heures il dit: Mir. Colbert, que je n'ai pas encore vu, m'a donno rendez-vous à 7 heures, il ne le faut pas nanquer. Je le grondai de ne l'avoir pas vu plutôt, & d'avoir été trois heures avec Mr. de Louvois. Il me dit: Je n'y ai été qu'un quart-d'heure; & comme il n'est pas de mes amis, j'ai plus de mesures à garder avec lui. Je lui reprochai de n'avoir pas été chez M°. de Maintenon, & ce qu'elle m'avoit dit. Je n'ai ofé y aller fi tard; à fon départ il dit : Je suis au désespoir de m'en aller, je suis enchanté de Choify, j'aurai l'honneur de vous voir ce soir, je reviendrai ici à 8 heures. Baraille vint me faire ses excuses de ce qu'il n'étoit pas revenu, qu'il s'étoit trouvé si las, lui qui étoit défaccoutumé de marcher, qu'il n'en pouvoit plus, qu'il s'alloit coucher. Je dis à Baraille : Est-ce de bonne foi? Il me dit : Je le crois. Je le laissai chez Rollinde : le lendemain matin il vint au Luxembourg, il y avoit beaucoup de monde, je ne lui parlai presque point; il me dit seulement : Je m'en vais chez Mr. le Prince qui est ici, que je n'ai pas encore vu, & je viendrai tantôt avant que vous partiez, pour vous rendre compte de la visite que

je fis hier à M<sup>r</sup>. Colbert. Après qu'il fut forti, M°. de Langlée & M°. de Valentinois, ses bonnes amies, vinrent. Je leur dis: Vous avez été bien-aises de revoir Mr. de Lauzun. Elles dirent que je le pouvois croire, & que depuis qu'il étoit arrivé, il avoit diné & foupé chez elles. Me. de Langlée dit : Hier au foir il vint chez moi , & se jetta dans une chaise, & disoit : Je me meurs; si Mademoiselle demeuroit ici, & qu'elle me fit promener tous les jours autant que j'ai fait aujourd'hui, je mourrois; il ne se pouvoit remuer; j'avois soupé, on lui porta une compote, il fallut le faire manger avec une fourchette, il ne pouvoit pas lever les bras. Ce d'scours & cette visite après ce qu'il m'avoit mandé, me surprirent un peu, je vous l'avoue; ensuite elle dit: Nous devons aller souper chez M°. de Louvois ce soir ou demain, je prends soin de l'aprivoiser, il me paroît bien sauvage. C'est une grande charité, lui dis-je, je crois que vous n'aurez pas grande peine : fur cela je changeai mon dessein d'aller à St. Germain; après la Messe, je dis, j'ai un peu de vapeurs, je ne m'en irai que demain après dîner. Il vint : Je lui dis que je m'étois trouvée mal, & que je demeurerois ici : vous ne ferez pas bien, il y a deux jours que vousen êtes partie, que dira-t-on qui vousarrête ici? On dira ce que l'on voudra, i'en ai assez fait pour ne me pas contraindre, & pour contraindre les autres : je vois bien qu'en ce monde on se moque des gens qui font du bien, & qu'on s'ennuye avec eux; cependant il n'importe. H fut embarrassé, puis je lui demandai: Comment vous portez-vous? Hier au soir vous fûtes vous coucher sitôt que vous fûtes forti de chez M'. Colbert, à ce que Baraille me vint dire de votre part? Affurément, j'étois dans mon lit à 9 heures. Vous vous levâtes donc pour aller chez M°. de Langlée? Vous y étiez à dix. Quel conte! dites-lui de n'en pas faire. C'est elle & Me. de Valentinois qui sont venues ici, qui m'ont conté la lassitude où vous étiez, & la joie que vous aviez que je m'en allois aujourd'hui. Il fut fort embarrassé, & je repris la conversation. Vous avez été chez Mr. Colbert, en avez-vous été fatigué? Vous lui avez de l'obligation. Cette plaisanterie durera-t-elle long-temps, dit-il? Tant qu'il me plaira, je suis en droit de dire tout ce que je voudrai, & vous en obligation de l'écouter. La Comtesse de Fiesque étoit chez moi, il l'appella, on changea de propos. Il me de-manda à voir mes pierreries, je les lui-

montrai; on s'amusa, & il me parut qu'il avoit beaucoup d'impatience de s'en aller; fouvent il disoit qu'il n'étoit plus propre pour la Cour, qu'il ne se pouvoit tenir debout ni marcher. Il ne se souvenoit plus que Baraille & moi favions qu'il n'avoit jamais eu mal au bras, il se le prenoit, & disoit: Que je sens de douleur! Je m'en allai le lendemain à St. Germain à fon grand contentement; lorsque j'arrivai , Me. de Montespan me demanda de ses nouvelles, je lui contai tout. Elle me dit, qu'il ne nous donne pas de ses façons, elles ne seroient plus de mise, après avoir eu le temps de faire réflexion sur ce qui s'est passé. Me. de Nogent venoit peu chez moi au prix de ce qu'elle avoit accoutumé, elle étoit fort fâchée de ce que je n'étois plus contente d'elle, & de ce que je l'avois exclue d'avoir part au bien que j'avois fait à M<sup>r</sup>. de Lauzun. Le contrat portoit que ce bien n'iroit qu'à ses freres, & que les filles n'en auroient rien. J'appris que dans les voyages qu'elle avoit faits depuis Lyon jusqu'à Châlons, il la grondoit tous les jours avec des manieres outrageantes devant ceux qui le gardoient. Ce fut au dernier voyage de Bourbon que les Mousquetaires le quitterent, il alla tout seul à Amboise. Il avoit eu beaucoup de démêlés avec Maupertuis, qui avoit fouffert ses mauvaises humeurs avec beaucoup de patience; je le remerciai quand il arriva, de n'en avoir rien dit au Roi. Je venois quelquefois à Paris, où je demeurois peu. Monsieur de Lauzun venoit tous les jours chez moi un moment le matin, & jouoit le foir; il me pressoit toujours fort de parler au Roi pour son retour auprès de sa personne, & quand je retournois j'en faisois de grandes instances à M<sup>r</sup>. Colbert. M<sup>e</sup>. de Montespanme disoit: Puisque M<sup>r</sup>. Colbert s'en mêle, il est bien plus propre à parler au Roi que moi; ce n'est pas que je veuille m'excuser de le saire, je n'ai rien tant à cœur que de vous plaire. M<sup>r</sup>. Colbert me disoit toujours: Laissez-moi faire, je prendrai mon temps, dites bien à M<sup>r</sup>. de Lauzun de se bien gouverner. Il m'avoit conté les fujets qu'il avoit de se plaindre de Mr. Fouquet. dont il disoit pis que pendre, & de sa semme & de sa sille, pour me faire croire qu'il étoit mal avec elles. Pelisson & le Maréchal de Créquy furent comme il en parloit; ils dirent à Baraille : Il le faut accommoder avec Me. Fouquet, Mademoiselle l'aura-t-elle agréable ? Il me le dit , M<sup>r</sup>. de Lauzun me dit aussi que le Maréchal lui en avoit parlé; je trouvai cela fort à pro-

pos, & j'entendois avec peine qu'il insul-'tât la mémoire d'un malheureux, qui étoit beau-pere de Mr. de Charôt qui avoit toujours été son ami, & qui en avoit usé à merveille pour lui pendant sa disgrace. Me. Fouquet est petite-fille d'un Surintendant de mon pere nommé Villemareuil, de la famille des Castille, gens que je considérois. Il se raccommoda, & me dit : J'ai été chez Me. Fouquet, vous l'avez voulue, voilà qui est fait. Il se plaignoit toujours de ses maux, qu'il se mouroit; il se portoit pourtant à merveille. La Semaine-fainte arriva, j'allai de St. Germain à Paris; M°. de Montespan y vint aussi, je devois m'en retourner le Mardi, & elle aussi. Mr. de Lauzun vint comme je sortois de la Messe, & me dit : Je viens de chez Me. de Montespan, elle s'en retournera avec vous aujourd'hui, elle va dîner ici. Elle arriva un moment après: elle dit: Il faut aller à Ténebres aux Minimes de Chaillot, & on se promenera s'il fait beau. J'en convins, elle se tourna vers Mr. de Lauzun : Vous y viendrez. Elle étoit de fort belle humeur, & Mr. de Lauzun aussi. Nous simes notre voyage, on trouva Ténebres commencées, toutà-coup il prit des vapeurs à Madame de Montespan, elle sortit pour aller au jar-

din; les Minimes dirent qu'elle n'y pouvoit pas entrer fans moi, & Mr. de Lauzun me vint querir. Nous nous y promenâmes bien deux heures par un froid enragé, Me. de Montespan disoit toujours que l'on arriveroit de trop bonne heure à St. Germain; M'. de Lauzun fe plaignoit qu'il en mourroit: la conversation roula fur beaucoup d'articles, il se mit en colere, & dit qu'il étoit le plus malheureux homme du monde que je me fusse mèlée de ses affaires; que s'il étoit sorti sans moi, comme il étoit sur le point de saire, il auroit conservé sa Charge, & qu'il sortoit comme un misérable. Me. de Montespan lui dit: Que voulez-vous dire, & quelle humeur vous prend? Vous ne feriez jamais forti fans Mademoifelle, & on n'auroit jamais fongé à vous sans elle: elle se sàcha contre lui, & moi aussi. Toutd'un-coup elle se mit à rire, & se tourna de mon côté, & dit: Quand les gens ont été long-temps en prison, ils croyent ce qu'ils ont rêvé; il faut pardonner à M<sup>r</sup>. de Lauzun ses rêveries; d'ici à quelque temps il reviendra dans fon bon fens, s'il veut suivre son humeur que je connois, & que vous ne connoissez pas. Si vous l'aviez connu, vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait; ainsi il ne lui faut

pas pardonner. Mr. Colbert, qui étoit chargé de travailler à ses affaires, c'est-àdire, de voir avec Baraille ce qu'il luifalloit pour le prix de sa Charge, les arrérages de ses appointements, & celle de Gentilhomme au Bec-de-Corbin de la pensionde 9000 liv., l'avoit envoyé que-rir, & il étoit à St. Germain: il sut sort effrayé quand je l'envoyai chercher à mon arrivée pour lui dire tout ce qui s'étoit passé. J'oubliois ce que Me. de Montespan lui avoit dit: Sans Mademoiselle qui s'en est mêlée, seriez-vous payé de tout ce que je viens de dire, qui monte à des sommes immenses? Le Roi le fait à sa considération: on n'a pas coutume d'enuser ainsi après les grandes disgraces. On ne peut exprimer l'étonnement où étoit Baraille, il avoit beaucoup d'empressement que ses affaires fussent sinies, son dessein étoit de se retirer, & de dire à M. de Lauzun : Je ne suis plus utile à votre fervice, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai exécuté les ordres de Mademoiselle, je ne me veux plus mêler de rien, j'aurai l'honneur de vous voir de temps en temps. Je combattois toujours ce dessein, je voulois qu'il demeurât auprès de M<sup>‡</sup>. de Lauzun, je ne pouvois l'y faire résoudre. Il m'avoit promis qu'il demeureroit toujours

jours auprès du Luxembourg où il logeoit, & qu'il viendroit quand je l'envoyerois avertir, & à Choisy quand je le lui commanderois. Mr. de Lauzun m'avoit dit quelquefois fur mes affaires: Il me femble que vous devriez tenir un conseil toutes les femaines, & me faire l'honneur de m'y appeller; Baraille y feroit, au moins on faura comme nous fommes ensemble. Je lui disois : Vous êtes un plaisant homme-d'assaires; il est vrai que j'ai assez de confiance en vous pour les dire, il feroit ridicule d'en user d'une autre maniere que celle que j'ai eue jusqu'ici. Il fut tout le soir à lamenter, & à tâcher que je ne prisse pas garde à tout ce que Mr. de Lauzun avoit dit. On me vint dire que le fouper du Roi étoit arrivé. Le lendemain il vint à ma chambre avant que le service se fît le Jeudi-saint, pour me dire que Mr. Colbert avoit achevé toutes les affaires de Mr. de Lauzun, qu'il en portoit toutes les expéditions; il y en avoit pour 980000 liv.; il m'en a l'obligation, il en fera parlé dans la fuite, on me l'a afsez reproché. Je revins le Vendredi à Paris pour y faire mes Pâques : je vis Baraille le foir, qui me dic qu'il ne savoit si Mr. de Lauzun viendroit, qu'il étoit aux Peres de la Doctrine Chrétienne fort enrhumé. Il Tome VII.

vint un moment après, & ne se souvenoit plus de tout ce qu'il avoit fait le Mercredi mal-à-propos; il ne parla que de fon rhume & de faire ses Pâques : il dit à Rollinde, de demander permission au Curé de Saint-Germain qu'il les pût faire chez ces Peres où il étoit : il parla fort de Dieu, & paroissoit dans une fort grande dévotion, & sit sa visite courte. Le lendemain j'allai le matin & l'aprèsdîner à ma Paroisse; au retour je le trouvai avec Baraille, il s'étoit fort promené dans le jardin, il me parut fort en méchante humeur, & Baraille fort trifte. Je lui dis: Voilà vos affaires finies; vous aurez bien de l'argent. Il se mit à jurer qu'il n'en avoit que faire; qu'il jetteroit vo-lontiers toutes ses assignations dans la riviere; qu'il aimeroit mille fois mieux sa Charge; que dans un traité qu'il avoit commencé du temps de Mr. Fouquet, on lui promettoit de la lui rendre, & que' l'on recommençoit tout de nouveau dorsque Baraille arriva pour le faire fortir; qu'il ne douta point qu'après avoir tant donné, je n'eusse obtenu sa Charge, & qu'il avoit tant dit à Baraille quand il alla à Pignerol: Point de liberté sans cela. Je lui dis: Vous n'avez point de mémoire, ou vous m'avez caché ce traité; vous

m'avez fouvent dit que pendant votre prifon, your n'aviez nul commerce, & que vous ne saviez pas pourquoi on ne s'étoit pas plus donné de foin pour fauver votre Charge; lorsque vous fortites de quartier la derniere sois, vous disiez que vous en étiez las, que vous aviez les jambes tout écorchées d'être toujours à cheval après une caleche. Il se mit à jurer, & à dire qu'il n'y avoit que des coquins qui tinffent de tels diféours. Je lui dis :Je fuis donc une coquine, c'est à moi que vous l'avez dit. Il s'emporta sort, je ne savois contre qui c'étoit, ni ce qu'il avoit. Il n'y avoit que Rollinde, Baraille & moi; cela dura long-temps. Quand il ne parla plus, je lui dis: Vous devez être las d'avoir tant parlé & si mal-à-propos; il saut que j'aye bien de la bonté pour vous, & que vous soyez bien persuadé, comme vous avez lieu de l'être, de l'attachement de Baraille & de Rollinde, pour faire une telle vie. Il se radoucit sur l'attachement qu'il avoit pour le Roi, sa tendresse & son amitié pour lui le troubloient toutes les fois qu'il fongeoit qu'il en étoit éloi-gné. Je lui dis que ce n'étoit pas le moyen de s'en rapprocher que de paroître toujours emporté comme par le passé; je lui sis une correction fort douce & fort bonne,

dont il avoit un fort grand befoin, & qu'il recut fort bien. Je m'en retournai à Saint-Germain le jour de Pâque fur les 6 heures. Je reçus un paquet de Rollinde où étoit un paquet de Baraille; il me mandoit que la lettre qu'il m'envoyoit m'en diroit plus qu'il ne m'en pouvoit dire; que Baraille étoit parti; qu'on ne savoit où il étoit allé; qu'il étoit au désespoir; que Mr. de Lauzun l'étoit allé chercher. Je lus fa lettre, il me demandoit pardon s'il s'étoit retiré sans prendre congé de moi; qu'il croyoit que je n'en serois pas surprise; qu'il m'avoit toujours dit que des qu'il ne seroit plus utile à Mr. de Lauzun, il se retireroit; qu'il étoit temps de fonger à son falut; qu'il ne s'étoit que trop occupé aux affaires du monde; qu'il prieroit Dieu sans cesse de me saire aussi grande dans le Ciel que je l'étois sur la terre, & que je me voulusse aider des talents qu'il m'avoit donnés pour le servir, pour le connoître, & pour songer plus à l'autre monde qu'à celui-ci. La plus belle lettre du mende & la plus touchante, dont je ne puis ne fouvenir sans pleurer; il me ramenoit tout le temps passé, où j'avois eu plus d'application à fonger à mon falut; il me prioit de m'en ressouvenir, de remercier Dieu des chagrins qu'il m'avoit donnés,

de lui demander qu'il m'en fasse saire un bon usage. Que ne me desiroit-il point? La grande habitude que j'avois à lui parler, & la grande confiance que j'avois en lui, lui donnoient lieu de me représenter mes désauts pour les corriger. Je suis au désespoir de n'avoir pas gardé cette lettre, il n'y a pas de livre de dévotion dont la lecture m'eût été plus utile. Je m'en allai chez M'. de Montespan, j'y entrai les larmes aux yeux, elle me mena dans fon cabinet, & je criai les hauts cris; elle prit grand purt à ma douleur, elle connut la perte que j'avois faite; elle me dit: Il faut favoir où il est, & prendre une lettre de Cachet pour le saire revenir. Je montai en-haut après avoir effuyé mes larmes, & j'évitai de parler à personne qui pût entrer, dans la douleur où j'étois de peur de repleurer. Quand le Roi vint, il me demanda: Qu'avez-vous? Vous avez les yeux comme une personne qui a beaucoup pleuré. Je lui dis que je le fuppliois très-humblement de ne me point parler, de peur que je ne pleurasse encore, que Madame de Montespan lui diroit ce que c'étoit : il ne me dit plus rien.

Le lendemain Madame de Montespan approuva l'envie que j'avois d'aller à l'aris, & me dit que le Roi l'envoyeroit qué-

rir dès que l'on fauroit où il étoir, & que je saisois bien de m'en aller pour en être mieux informée. Je partis dès que j'eus diné, & à mon arrivée je pleurai fort avec Rollinde. La Hilliere vint, qui me dit qu'il avoit laisse Mr. de Lauzun le soir à Motre-Dame-des-Vertus, où il avoit trouvé Baraille qui avoit été fort furpris quand il les avoit vu entrer; que M<sup>r</sup>. de Lauzun avoit fort pleuré, & Baraille aussi; qu'il ne témoignoit pas vouloir revenir; que M<sup>r</sup>. de Lauzun y étoit demeuré à coucher, & qu'il espéroit de le ramener; que pour lni il ne l'espéroit pas. Dans ce temps-là, Mr. de Lauzun arriva, qui nous conta que le foir il croyoit l'avoir gagné; qu'il avoit couché dans sa chambre; que le matin il s'étoit levé comme il dormoit; qu'il était forti, & que perfonne n'avoit fu dire où il étoit allé. J'ai su que M'. de Lauzun, lerfqu'il partit, avoit laissé dans le lie de Baraille un se de mille pistoles, & que le fac fue rapporté chez Mr. de Lauzun avant qu'il arrivât chez lui; celui-ci paroissoit fort assigé: nous lamentâmes tous deux, je resti un jour à Paris, je m'en retournai à St. Germain. Le Roi alla à St. Cloud, où il resta-8 jours; j'allai un jour trois ou quatre heures à Paris, M'. de Lauzun vint chez moi, Me. la Mar-

quise de Lévi y vint. Il me dit : Ah! la fâcheuse semme! laissez-la là, asin qu'elle s'en aille. Je lui dis : Je lui vais parler, après cela elle s'en ira; je vis sa belle-fille qui s'approcha de lui, & qui le traita comme une personne qui le connoissoit. Je demandai à Madame de Lévi : Vous connoissez M<sup>r</sup>. de Lauzun depuis Bourbon? Elle dit oui, & nous le voyons chez Me. Fouquet. Elles s'en allerent. Il me dit : l'ai trouvé cette créature chez Madame Fouquet, elle me parle comme si je la connoissois. Le beau temps venu, j'allai à Choify, même j'y sis quelque séjour pour m'y baigner. Un jour M'. de Lévi me dit: M'. de Lauzun a grande peur quand il me trouve ici, que je ne vous conte tout ce qu'il fait. Je lui dis: Contez-le moi, je n'en dirai rien. Lorsqu'il est arrivé ici, il a fait semblant d'être brouillé avec  $m \dot{M}^{'1e}$ . Fouquet ; pour la mere elle étoit fort en colere contre lui; il avoit dit que M<sup>r</sup>. d'Autun étoit amoureux d'elle; comme il me l'avoit dit, cela ne me paroissoit pas nouveau. Elle me dit mille biens de Madame Fouquet, & que ce n'étoit pas une personne à donner occasion de mal parler d'elle; qu'elle étoit d'une solide vertu; que su fille n'étoit pas de même; elle étoit au désespoir de ce qu'il ne bou-

geoit de chez elle; que c'écoit Mr. le Maréchal de Créquy qui l'y avoit mené; qu'elle ne le vouloit point; qu'il y alloit les après-dinées, les foirs fe promener avec elle; que lorsqu'il entroit chez M11e, Fouquet, il jettoit ses gants & son chapeau, & demandoit du chocolat, du thé, du café; & quoique la mere pût dire, il y venoit tous les jours lorsqu'il revenoit de Choify. Quand il alloit à la promenade, il disoit: J'ai mandé à Choify que je suis malade; que sa belle-fille lui contoit tout cela, & elle me disoit : Comment Mr. Rollinde ne fait pas tout cela? Il s'en retourne les foirs chez lui à pied. (Me. Fouquet logeoit au quartier St. Honoré; quand il l'auroit su, il ne me l'auroit pas dit ) Elle m'ajouta : Il meurt de peur que vous ne le fachiez. Je lui dis un jour qu'il disoit avoir été malade : Ne sûtes-vous pas hier prendre l'air auprès d'Auteuil avec M<sup>ne</sup>. Fouquet? Il étoit vrai qu'il y avoit été; il fut dans un grand embarras. Un jour qu'il n'étoit pas venu à Choify, & qu'il avoit été malade, & m'avoit envoyé faire des excuses, ceux de mes gens qui avoient été à Paris, me dirent qu'ils l'avoient vu tourner du côté de Me. de la Fayette, & qu'après ils passèrent devant la maison de cette Dame, & y avoient vu

le carrosse de M<sup>r</sup>· de Lauzun & celui de M<sup>r</sup>· de Montespan. J'envoyai à Versailles, & je priai M<sup>r</sup>· de Montespan de me mander quel mystere c'étoit , que j'avois appris que M<sup>r</sup>. de Lauzun l'avoit été voir chez Me. de la Fayette. Le lendemain M<sup>r</sup>. de Lauzun vint à Choify comme je dinois, il vint avec la Comtesse de Fiesque. Il me dit : Je sus hier toute la journée au lit, je ne fortis point. Je lui répondis : Il faut se rejouir de votre guérison; & tout de suite : M°. de Montespan sut hier à Paris; deux de mes gens la virent chez M<sup>e</sup>. de la Fayette, j'ai envoyé un Page favoir de fes nouvelles : cela lui fit faire une mine. Dès que j'eus diné, je montai en carrosse pour aller à Vêpres aux Camaldules, c'étoit le jour de ma naisfance le 29 de Mai : il me suivit, puis il s'en alla à une maison d'un homme d'asfaires de sa connoissance, & demanda si on ne vouloit rien mander à Paris. Je lui dis que non, à mon retour je le trouvai qui revenoit; il dit qu'il n'y avoit perfonne, & revint à Choify. Je reçus une lettre de Madame de Montespan, qui me manda qu'elle avoit la migraine, qu'elle ne pouvoit écrire. Dès qu'il eut vu le Page qui n'avoit point de lettre, il s'en alla, j'y renvoyai encore : elle me manda que

e'étoit un long détail qui ne se pouvoir écrire, qu'elle espéroit que j'irois bientôt à Verfailles. Je jouois quand le Page arriva, j'allai lire la lettre dans mon cabinet. Comme je revins: Oferoit-on, dit-il, demander s'il n'y a rien de nouveau? Je lui dis que non: il sut as embarrasse tout ce jour-là. La Marquise d'Alluye vint qui joua avec moi; au jeu elle parla fort d'Amboise, de tout ce qui lui faisoit des divertissements, qu'il avoit des promenades. Et elle disoit: C'est beaucoup pour un homme de la Cour. Croiroit-on que M<sup>r</sup>. de Lauzun ne s'ennuyât pas dans une petite Ville? Je disois : Il me mandoit bien tout celà, nous parlions souvent de vous. Elle recommençoit: Vous fouvenez-vous de Me. Tiquet que j'avois oubliée? Elle étoit fort jolie, nous en avions encore quelques autres; Mr. de Lauzun s'ajustoit; il faisoit des merveilles, nous donnoit des collations, perdoit des difcrétions, faifoit venir des bijoux de Blois; cela n'avoit-il pas bon air? Quand j'eus quitté le jeu, (elle étoit venue avec Me. de la Force) elles s'en allerent. Lorfqu'elles fortirent, je leur dis: Dans votre roure, allez conter la scene d'aujourd'hui à M<sup>11e</sup>. Fouquet, vous ne mentez jamais. Le lendemain il revint; dès le matin j'allai à Verfuilles, il faifoit le miclos, & avoit un air de bonne humeur, afin de me prier à mon départ de parler à M<sup>r</sup>. Colbert. J'allai à Paris par cau, & je dìnai dans le bateau; il sit mille singeries; le bateau étoit fort joli, peint, doré & meublé de damas cramoifi avec des franges d'or : le Roi me l'avoit donné, il avoit été fait au Havre, M<sup>r</sup>. de Seignela**y** m'en avoit fort fait sa cour.

J'arrivai à Verfailles, j'allai chez Me. de Montespan, qui me dit que Mr. de Lauzun souhaitoit commander l'armée en Italie, & qu'il seroit fort utile pour le service du Roi dans ce pays-là : il étoit fort des amis de Me. de Savoye; elle n'étoit pas encore déclarée ouvertement, elle en vouloit aux Espagnols, elle avoit pourtant ménagé le matiage de son sils avec l'Infante de Portugal, plus pour demeurer la maîtresse en Savoye, que pour son avantage: bien des gens aimeroient mieux être Ducs de Savoye que Rois de Portugal. Le petit homme fut de cet avis, & n'y voulut pas aller; l'Ambassadeur venu à Turin pour l'y mener s'en retourna, & il reprocha à fa mere les raisons pour lesquelles elle se vouloit désire de lui, qui n'étoient ni tendres ni respectuenses. Ainsi elle saisoit d'une pierre deux coups,

elle se procuroit des troupes du Roi, & se défendoit des Espagnols qu'elle avoit défobligés, & se donnoit la protection du Roi; & comme elle avoit fort connu Mr. de Lauzun, elle croyoit qu'il reviendroit en faveur. & qu'elle en auroit une grande protection. Elle en écrivoit fort pressamment à M°. de la Fayette, & même avoit écrit à Me. de Montespan, qui ne voulut pas recevoir la lettre. Elle dit : Quand vous aurez demandé permission à Mademoiselle 💃 qu'elle l'aura bien voulu, & qu'elle s'en mêlera, vous ne pouvez jamais rien faire à la Cour que par elle; n'attendez jamais rien du Roi par d'autres voies; lorfqu'elle me commandera de parler, je le ferai avec plaisir, autrement je n'agirai point; & pour Me. de Savoye, je ne veux avoir aucun commerce avec elle, je ne me mêle de rien. Mes grandes vapeurs me prirent, on me délaça, je le chassai, & ne lui parlai plus; je lui demandai s'il vous en avoit parlé, il me dit que non, & qu'il ne vous en parleroit point, qu'il me supplioit d'en faire de même. Je lui dis : Si Mademoifelle m'en parle, je ne lui puis rien céler; si elle ne m'en parle pas, je ne dirai mot. M°. de Montespan avant cela, quand elle alloit & revenoit de Paris, où elle ne couchoît pas en ce temps-là, disoit toujours a

On ne voit jamais Mr. de Lauzun; & lui se plaignoit que je ne l'en avertissois point: il est pourtant vrai que je n'oubliois point de le lui faire favoir.

Je trouvai le lendemain que j'arrivai à Verfailles M<sup>r</sup>. Colbert comme j'allois à la messe. Je lui dis : Mr. de Lauzun sera-t-il toujours-là? Il me répondit : Il ne se colduit pas bien, le Roi n'est pas content: il ne se conduit pas bien aussi à votre égard. & c'est ce qui déplait au Roi. Arrivée à Paris, où je retournai quelques jours après, je ne saisois qu'aller & venir, quoique les séjours de Versailles sussent plus longs que ceux de Paris. Je lui dis ce que Mr. Colbert m'avoit dit: il se sâcha, & sit tout ce qu'il put pour me fâcher; que l'on n'avoit guere d'égard pour moi, après tout ce que j'avois fait. Il n'eut pas contentement. Je lui dis: Le jour que vous fûtes si malade à Paris que vous n'aviez bougé du lit, vous fûtes chez Me. de la Fayette chercher Me. de Montespan que vous importunâtes fort; elle avoit la migraine. Il est vrai que je l'avois oublié, je me levai le soir, & je passai par hasard devant le logis de Me. de la Fayette, je vis le carrosse de Me. de Montespan, & j'y entrai. Ne lui parlâtes-vous de rien, lui dis-je? Non, me répondit-il, elle se trous

voit mal. Vous donna-t elle la réponse qu'elle avoit faite à la lettre de Me. de Savoye? Quelle lettre? Ah! vous en faites le fin. Eh bien, quand elle me voudroit pour commander ses troupes, auroit-elle tort, & ne feroit-ce pas un avantage pour moi? Et comment cela se seroit-il qu'un homme qui ne voit point le Roi aille commander une de ses armées? Ne devriezvous pas faire tout ce que vous pourriez pour cela? Je lui répondis : Votre Madame Royale a tant de crédit & est une si grande Dame, qu'il ne saut pas qu'une petite Demoiselle comme moi se mêle de rien, où est son nom? C'est donc sur cela que vous me difiez que vous ne croyiez pas une Princesse plus heureuse dans l'Europe que votre M<sup>e</sup>. Royale, (il en discouroit tant, qu'il en fatiguoit les oreilles à force d'en parler,) honorée & estimée de toute l'Europe, pour laquelle le Roi a tant de confidération, qu'il ne lui refuse rien. Je lui dis : Vous vous moquez des gens ; on fe moque d'elle; & quand on la veut faire agir, on n'a qu'à donner de l'argent au Comte de Mazin, & pour peu elle fait ce que l'on veut, il y a peu d'argent en ce pays-là. Feue Madame Royale, qui s'appelloit justement ainsi, avoit sait tant de libéralités, que les Etats de Sayoye ne s'en

remettront pas de long-temps. Je ne voyois pas qu'il eût raison de me dire cela : quand je fus fon deffein, & que je lui reprocha? sa conduite, il me disoit : Vous n'avez pas le crédit que vous devriez avoir pour faire pour moi ce que je puis espérer du Roi, elle achevera ce que vous avez commen-cé, & que vous laissez imparfait, vous lui en devriez être obligée, fi vous me considérez autant que vous dites. Je lui répondis brusquement : J'ai fait & voulu faire pour vous plus que personne ne sauroit jamais faire; si par votre mauvaise conduite vous avez tout gâté, prenez-vous-en à vous-même, & très-volontiers je ne me mèlerai jamais de vos affaires. Nous nous féparâmes ainfi. Le lendemain il revin doux, un air, & un discours flatteur, & c'étoit de deux jours l'un des accès. Pour son procédé, il me paroissoit sort intéressé, ce que je ne croyois pas, ni personne de ceux qui le connoissoient avant sa prison; il paroissoit jetter tout par les senètres, & en bien des occasions il en usoit ainsi. Ses manieres cachées & extraordinaires faifoient qu'il ne se montroit que dans ses beaux jours, & que l'on ne connoissoit que ses beaux moments; il connoissoit son humeur, & la favoit cacher; fa prifon, aulieu de l'avoir corrigé, l'avoit fait si fort

abandonner à lui-même, qu'il n'en étoit

plus le maître.

Un jour il chanta pouille à Rollinde au coin de son seu devant Montaigu, la Hilliere, & le Chevalier de Lauzun, de ce qu'il ne m'avoit pas empêchée d'acheter Choify & d'y faire de la dépense, & qu'il auroit trouvé cet argent, qu'il auroit bien su se le faire donner. Ces Mrs. surent tous étourdis. Rollinde lui dit : Vous m'avez donné à Mademoifelle comme un honnète homme, & j'aurois été un frippon si j'avois eu d'autres égards que de la fervir à fa mode, & de m'être voulu ingérer de lui donner des avis qui s'opposassent à sa fatisfaction. Enfuite il lui demanda: Où est l'argent de la chaîne de perles que Me. de Nogent m'a dit qu'elle avoit vendue quarante mille écus? Vous pouvez, lui dit-il, le demander à Mademoifelle; elle fait ce qu'il lui plaît de son argent. Il me demanda, le jour qu'il vit mes pierreries, s'il n'avoit pas vu autrefois une chaîne de perles. Je lui dis qu'oui, que je l'avois vendue pour bâtir Choify. Îl me dit un jour qu'il étoit à ma promenade: Voilà un bâtiment bien inutile; il ne falloit qu'une petite maison à venir manger une fricassée de poulets, & point pour y coucher; tous ces bâtiments coûtent des

fommes immenses, à quoi cela est-il bon? Quelqu'un lui dit que cela n'étoit pas trop beau pour moi; il se mit à jurer qu'il étoit bien aifé à ceux à qui cela ne coûtoit rien d'en parler. Je lui dis que je n'avois rien fait que par les avis de Mr. Colbert. Il dit: Vous le payera-t-il? Pour moi j'ai sujet de le trouver à dire, vous auriez mieux enployé cet argent de me le donner. Je lui répondis doucement : Je vous en ai assez donné, & fair donner, pour que vous foyez content, & j'en ai aussi donné pour racheter votre mauvaise conduite. Il alloit jouer par-tout un fort gros jeu; quand il perdoit, il étoit au désespoir, il venoit chez moi, & grondoit. Un jour je faisois mettre mes pierreries en œuvre, on avoit besoin de deux diamants pareils; Rollinde dit: On les pourroit trouver dans ceux que Baraille & lui gardoient à M<sup>r</sup>. de Lauzun: je ne les voulois point, Baraille m'en pressa, je les pris, il ne valoient pas plus de 200 liv. piece. Quand il revint, je dis à Rollinde : Je lui veux donner 4 diamants pour lui servir de boutons de manches, ils feront fort beaux de mille pistoles les quatre. Rollinde lui en porta à choisir, il en prit, les mit à ses manchettes, & les montra à des Dames qui jouoient avec moi. Le lendemain il

dit: Tout le monde les a trouvé vilains, & qu'ils ne valoient pas ce prix-là. Rollinde lui dit : Il vaut mieux, Monsieur, que vous preniez les mille pistoles, & vous en choisirez à votre fantaisse. Mr. de Lauzun lui dit : l'en ai trouvé de beaux, il faudroit encore deux cents pistoles. Te ne voulus pas les donner, il prit les mille pissoles, & 8 jours après on parloit au jeu de pierreries; il dit à Me. de Palaiseau qui étoit auprès de lui : J'ai vendu les diamants que Mademoiselle m'avoit donnés pour vivre, je n'avois pas le fou. On n'a jamais entendu de pareils discours, c'étoient tous les jours des farces dont tout le monde se moquoit. Il alloit dans un carrosse de louage, il n'en vouloit pas avoir qu'il ne fût Duc, & qu'il ne pût mettre le manteau Ducal à ses armes. Il est vrai qu'on m'avoit promis qu'il le feroit, ses manieres n'avançoient pas ses affaires, l'on se moquoit de lui. J'ai su que Me. Fouquet lui avoit désendu d'aller chez elle, & qu'il lui fit dire qu'il épouseroit sa sille dès qu'il seroit Duc, que je squeslà il ne vouloit pas se marier. Me. Fouquet ne donna pas dans ce panneau, elle vouloit mettre sa sille en Religion, elle ne vouloit pas aller en celle où sa mere vouloit; elle alla à l'Abbaye-aux Bois, où il y avoit toutes fortes de gens : c'étoit une vieille M°. de Launoy qui avoit bonne opinion de tout le monde , M°. de Lau-

zun n'en bougeoit.

Le temps des eaux vint, je parlai de mon voyage de Forges. J'allai un jour pour dîner à Choify: le Duc du Maine y vint avec moi, Mr. de Lauzun y vint l'aprèsdinée, il avoit été à la chasse avec Morfeigneur à Vincennes; il alloit fouvent lui faire sa cour à ces voyages-là. Monseigneur le traitoit fort bien, il avoit diné ce jour-là avec lui. M<sup>r</sup>. de Lauzun me témoigna la douleur qu'il avoit que le Roi lui cùt défendu d'aller à Eu, qu'il auroit été ravi d'y venir. J'écrivis à M<sup>e</sup>. de Montespan, qui me manda que cela étoit saux, & que le Roi trouveroit bon qu'il me fuivit, & qu'il me fit sa cour par-tout où je ferois. Je lui montrai la lettre, ce qui le fâcha beaucoup, quoiqu'il voulût paroître bien-aise ; il étoit au désespoir de n'avoir point d'équipage, comme fi à Paris on ne trouvoit pas en un moment tout ce qu'on avoit affaire. Je partis, il me dit fort qu'il me suivroit le plutôt qu'il pourroit, il sut trois semaines sans venir; pendant ce tempslà il écrivoit tous les jours pour marquer fon impatience, c'étoit de mauvaises excufes. Il alla à la noce de Mr. de Blain-

ville, fils de M<sup>r</sup>. de Colbert, qui épousa MIIe. de Tonnay-Charente, une héritiere de la Maison de Rochechouart : la noce fe fit à Sceaux, Me. de Montespan y étoit, elle m'écrivit qu'elle avoit été fort étonnée d'y trouver Mr. de Lauzun : il se saifoit fète chez Mr. Colbert, & y étoit venu fans être prié; qu'elle lui avoit dit qu'il étoit-là fort hors d'œuvre, & s'il n'avoit pas honte de n'être pas à Eu; & qu'il avoit répondu qu'on ne trouvoit aucune forte de voiture pour aller à Eu; que cette réponse lui avoit paru extraordinaire. Je lui mandai qu'il avoit dit tant de fois que l'on ne manquoit de rien, quand on vouloit & que l'on avoit de l'argent; on lui disoit qu'il trouvoit toujours des expédients à tout, que cette fois-là étoit pour lui comme le chien du Bâteleur pour le Roi d'Espagne, boîteux quand il faut fauter. Elle me répondit que la comparaison étoit fort juste, & qu'il étoit fort désagréable pour des gens qui obligent, après tant de graces reçues, de parler ainsi d'eux, que l'ingraticude lui étoit insupportable. Après trois semaines il vint accompagné de M<sup>r</sup>. l'Evêgue de Dax; il trouva le château beau, qu'il avoit un air de grandeur, & il est vrai que je l'avois fort bien fait accommoder. Le lendemain j'allai me pro-

mener à la chasse à la terrasse, puis il galoppa, il fe perdit dans la plaine, & ne revint qu'à neuf heures du foir que j'étois prête à me retirer. Je prenois des eaux, je me levois matin pour les prendre; tout le monde me venoit faire la cour à cette heure, lui ne venoit qu'à onze heures lorfque j'allois à la Messe, puis il alloit dîner & se reposer après, & souvent il montoit à cheval, & ne revenoit qu'à l'houre que j'ai dite. En 17 jours qu'il fut à Eu, on le vit très-peu. Il alla un jour à la Ville , on m'a dit que c'étoit pour parler à un Courier que Mr. le Prince lui avoit envoyé; quelqu'un de mes gens le connurent, je le questionnai quand il revint, & inutilement. Comme M'. le Prince ne lui avoit jamais fait l'honneur de l'aimer, j'en fus furprise, il le voyoit souvent chez Me. de Thiange depuis son retour, je n'en f s pas davantage. Un jour ou deux après, il reçut des lettres, & il dit qu'on lui mandoit que Madme la Comtesse de Lauzun fe mouroit : il parut affligé , & même il pleura, & s'en alla dans le dessein de l'aller trouver pour voir s'il ne contribueroit point à sa conversion, elle étoit de la Religion. Lorfqu'il fut à Paris, je fus qu'elle étoit guérie. Dès que mes eaux surent sinies, je m'en allai à Paris, asin de suivre

le Roi à Chambort. Mr. de Lauzun vint au-devant de moi à une lieue en-deçà de Gisors, fort sâché, à ce qu'il disoit, d'avoir été obligé de partir d'Eu où il se plaifoit beaucoup. On partit pour Chambort, Mr. & Me. Colbert lui conseillerent d'aller voir Me. de Lauzun sa mere, pendant que le Roi n'étoit point à Paris: le Parlement en vacance, il ne restoit à Paris que des marchands, qu'il se donneroit quelque mérite auprès du Roi d'aller travailler à la convertir. Il apportoit toutes les difficultés imaginables à ce voyage; je ne comprenois ni pourquoi il en usoit ainsi, ni pourquoi ils se pressoient tant de le faire : on l'attribua au grand empressement qu'il avoit pour M<sup>ne</sup>. Fouquet, qui paroissoit ridicule à tous ses amis, d'autant plus que la Demoiselle l'étoit beaucoup. Ensin, il se détermina, il partit 15 jours après la Cour. Le Comte d'Auvergne me dit : J'ai laisse M'. de Lauzun à Orléans ce matin, il est allé à Beauregard chez Fieubet. Au fortir de la Comédie, je trouvai un Gentilhomme qu'il m'avoit envoyé; il m'écrivoit qu'il me prioit d'aller le lendemain voir Me. de Fieubet, & d'y mener Me. de Montespan, que nous ne lui pourrions pas resufer cette grace. Me. de Montespan lui

manda qu'il étoit fou, & qu'il devoit pasfer le plus vite qu'il pourroit; qu'il ne fongeoit pas qu'il étoit à deux lieues du Roi, & qu'il écrivit une lettre lorsqu'il partiroit de Beauregard qu'on pût montrer au Roi. Tout d'un coup quand j'en fus-là de ma lettre, elle me dit : Envoyons-lui un modele de la lettre qu'il écrira; ce qui fut fait : il en prit l'occasion de demeurer encore au Beauregard, dont nous le grondâmes bien; on montra la lettre au Roi, qui l'approuva fort, & M°. de Maintenou aussi.

Il ne se passa rien à Chambort dont je me ressouvienne; on revint à Fontaine-bleau, & moi à Choisy; j'étois sort en-rhumée, la Reine la sut aussi, ç'a été le commencement de son mal. Je reçus une lettre de l'arrivée de M<sup>r</sup>. de Lauzun chez lui, où il disoit s'ennuyer beaucoup, quoiqu'il n'y cût que deux jours qu'il y étoit; il avoit écrit à Mr. de Périgueux, qui est fon Evêque, pour le prier d'aller à Lauzun voir Me. sa mere, pour tous ensemble faire leur possible pour la convertir; qu'il lui avoit mandé qu'il étoit malade, & qu'il avoit bien peur de revenir sans le voir. Je trouvai cette lettre de fort mauvais fens, de n'avoir pas été voir M<sup>r</sup>. de Périgueux, au-lieu de lui avoir envové

un Gentilhomme, & de vouloir revenir fans s'être donné aucun mouvement pour une affaire pour laquelle il étoit allé exprès, & de l'importance dont elle étoit par l'impatience de retourner à Paris, où il n'avoit que faire. Je lui écrivis ce que je viens de dire, ma lettre le trouva à Paris, où il lui arriva une belle aventure. Je fus fort étonnée, sans le savoir arrivé, comme je me promenois, de le voir ertrer dans le jardin de Choify; je trouvai fort à redire à son retour, à quoi il n'eut rien à répondre, ni aux raisons qui le devoient obliger de demeurer plus long-temps à Lauzun: il dit seulement qu'il s'ennuyoit, & qu'il n'aimoit pas la campagne. C'étoit la veille de la Toussaints, il s'en retourna, & sa visite sut sort courte : il n'aime pas à être contrarié, quoiqu'il contrarie volontiers les autres. Un jour ou deux après, un homme qui étoit amoureux d'une Demoiselle qui étoit à l'Abbaye-aux-Bois, crut avoir un rival; il vit fortir du même lieu un homme en chaise, il fit arrêter les porteurs, & commença par lui dire qu'il lui donneroit mille coups. Mr. de Lauzun sortit, & parla, & cet homme lui fit de grandes excuses, & lui dit : Je crois, pour qui il avoit dessein: on se moqua fort de lui,

& il l'a bien désavotié. Je le sus quelques jours après, quoiqu'on eût pris grand soin de me le cacher, comme on saisoit tout ce qui le regardoit. Au retour de Chambord, Me. la Princesse d'Harcourt, qui s'attache fort à la faveur & peu aux personnes, donnoit tous les jours à connoître son caractere. & combien son amitié étoit intéressée : quand M°. de Monrespan y étoit, elle ne bougeoit de chez elle, & elle a diminué comme la saveur. Il y en avoit encore assez en ce temps-là pour en être importunée, & elle disoit toujours: Cette créature est bien accablante, elle est parleuse, fort sotte & impertinente en ses manieres, quoiqu'elle fasse la dévote. Elle étoit un soir de bonne heure chez Me. de Montespan; comme j'y fus pour être plus à portée pour le Louper, elle nous dit : Vous ne me demandez pas des nouvelles de mon affaire avec M<sup>11e</sup>. de Guife, elle ne veut pas que la principale Terre de sa Maison, & dont ses ancêtres qui étoient de si grands personnages portoient le nom, tombe en des mains étrangeres; elle a voulu choise le plus digne sujet de sa Maison, & celui en qui les créanciers ont plus d'assurance pour leurs dettes, & par la probité avec laquelle on agira avec eux. Madame de Tome VII.

Montespan lui dit: Quel conte! Tout le monde connoît M<sup>r</sup>. votre mari; on sait votre peu d'argent, & on ne sauroit croire qu'on se fie plus à vous qu'à d'autres: je vous demande pardon si je vous parle ainsi, on se moquera de vous si vous faites ces contes à d'autres gens; pour moi je ne dirai mot. Elle lui rabattit fort bien sa vanité sur leur mérite, leur probité, & leur argent comptant: assurément ce sont les derniers de la Maison de Lorraine.

Je passai à mon ordinaire l'hyver à aller & venir de Paris à Versailles. Mr. de Lauzun venoit tous les foirs à l'heure du jeu chez moi; fon humeur périodique lui continuoit toujours; encore que je le connusse bien, & que j'en fusse fort lasse, je voulois foutenir la gageure, & je ne voulois pas, après avoir tant fait pour lui, le laisser-là sans achever, c'est-à-dire, le faire Duc, & qu'il retournât à la Cour. La faveur de Me. de Maintenon augmentoit, celle de Me. de Montespan diminuoit; le Roi y alloit pourtant tous les jours avant & après souper; elle étoit encore maîtresse de ses entants. Mr. de Montchevreuil étoit Gouverneur de Mr. le Duc du Maine; il se cassa un bras, cela obligen de mettre Mr. de Jussac auprès de lui. C'étoit un homme d'esprit qui avoit eu

Thonneur d'être à Monsieur Capitaine de la porte, le Roi l'avoit donné Gouverneur à Mr. de Vendòme. Il avoit de l'esprit, savoit la Cour, & avec cela des manieres particulieres; étoit favant, faisoit joliment des Vers, & écrivoit bien. Me. de Montespan ne le connoissoit point, elle me demanda quel homme c'étoit. Je crois que c'étoit Me. de la Fayette qui lui en parla. M<sup>r</sup>. le Duc de Verneuil mourut, le Roi donna le Gouvernement de Languedoc à M<sup>r</sup>. du Maine : dès l'instant que le Roi en eut la nouvelle, il l'envoya querir pour lui dire qu'il le lui donnoit, & lui dit d'aller à ma chambre me le dire. Je montai chez le Roi qui étoit dans la galerie, il vint au-devant de moi, & me dit: Il faut bien que je lui fasse du bien à votre exemple, je ne lui en saurois tant saire que vous lui en avez fait, je crois vous avoir fait plaisir. Je lui répondis: J'en viens remercier V. M.; puis j'allai chez M°. de Montespan, où je trouvai M<sup>r</sup>. le Duc de Noailles. Le Roi m'avoit dit qu'il le faisoit Commandant en Languedoc fous M<sup>r</sup>. le Duc du Maine, comme M<sup>r</sup>. le Maréchal de Schomberg l'avoit été fous Monsieur. Je lui sis compliment, il me dit qu'il s'en alloit chez moi pour me le dire; il me pria de parier zu Roi pour le Chevalier d'Aulnay, qui

étoit Lieutenant des Gardes de Mr. de Verneuil , afin qu'il le fùt de M<sup>r</sup>. le Duc du Maine. Il avoit été son Page, je le connoissois, & j'étois bien-aise de faire plaisir à un Gentilhomme qui avoit été à mon oncle; Me. de Montespan dit qu'elle en parleroit aussi au Roi. M<sup>r</sup>. de Noailles dit qu'il étoit propre à cela, & qu'il en répondoit. J'en parlai, & l'affaire ne fut pas difficile à faire. Le Roi ne parla tout le foir que de ce Gouvernement, il étoit bien-aise d'avoir sait cela; Mr. le Prince de Conti l'avoit demandé, & Me. la Princesse de Conti le demanda pour Mr. fon mari; ils furent tous deux fort tàchés, & en témoignerent publique-ment leur ressentiment. On dit que Mon-sieur l'avoit aussi demandé, & que le Roi avoit répondu que pendant la vie du feu Roi, mon pere & mon oncle n'ont jamais eu que celui d'Auvergne, & on n'en donne point aux Fils de France. M<sup>r</sup>. le Prince de Conti n'avoit pas une conduite qui fut agréable au Roi, il hantoit beaucoup de gens qui ne lui plaisoient pas, il se donnoit des airs de libéralité, qui en étoient plutôt de déréglement; il empruntoit pour donner, sans songer s'il seroit en état de payer, & ses amis disoient: Les Princes ne fauroient trop donner, ils ne

manquent jamais de rien; mais quand on meurt sans avoir payé, ces sortes de louanges ne sauvent pas les gens. Il avoit paru fort dévot dans sa jeunesse, tout d'un coup il avoit planté-là ses amis réglés, & la dévotion, pour être toujours avec des débauchés, & se piquoit de l'être: ces inégalités ne conviennent à personne. Il étoit beau & bien sait, & on voyoit bien à sa taille qu'il étoit fils d'un bossu aussi-bien que Mr. son strere, que l'on nommoit le Prince de la Roche-sur-You. M<sup>r</sup>. le Prince de Conti n'avoit point de nom à lui donner; il me demanda la permission de lui saire porter celui-ci, dont j'ai la terre, & qu'un cadet de la Maison de Montpensier avoit porté. M<sup>r</sup>. le Prince de Conti avoit beaucoup d'esprit, & un esprit savant, contraint & distrait, qui convenoit mieux à la dévotion qu'à la galanterie. J'ai oui-dire que le Roi ordonna à Mr. de la Feuillade de le faire fuivre par un Officier des Gardes, qu'il s'en apperçut, & qu'il eut un grand démêlé avec lui; je n'en fais pas le détail, & je n'ai fu ceci qu'après fa mort. Il eut un démêlé avec le Chevalier de Lorraine, que j'ai oublié de dire qui étoit revenu d'Italie plus favori de Monsieur que jamais. Cette affaire sit grand bruit, & tel que

É iij

cela fera écrit en bien des endroits, je n'en ai pas chargé ma mémoire. Toutes ces circonftances déplurent fort au Roi, & firent qu'il le traita moins bien qu'il n'avoit accoutumé.

La Cour sit un voyage à Compiegne, & ensuite en Allemagne; je n'y allai point, je demeurai à Choity. Ces voyages de la Cour donnoient beaucoup de chagrin à M. de Lauzun, & m'attiroient de grands reproches tous les jours au-lieu de remerciments; il ne me parloit jamais sans m'en faire. Il me dit un jour que tout le monde s'étonnoit de la maniere dont je le traitois, le peu de cas que je faisois de lui, qu'il devroit tout faire chez moi comme le Chevalier de Lorraine chez Monsieur, qu'il me seroit mieux servir que je n'étois, que mon équipage seroit plus propre, plus magnifique; que je ne devrois pas prendre qui que ce fût que de sa main, quand j'aurois affaire d'argent le lui den ander, qu'il feroit bien mieux rendre compte à mon Trésorier que mes gens ne font. Je répondis à cela qu'il n'y pensoit pas bien quand il me saisoit ce discours, qu'on se moqueroit bien de moi; & vous avez tant blâmé Monsieur de se laisser gouverner, voudriez-vous que je donnasse dans la mêmo faute? J'aurois bien à faire 🔊

quand je voudrois de l'argent, de vous en envoyer demander. Une autre fois il me dit qu'on trouvoit à redire de le voir loger chez Rollinde, sans savoir où donner de **l**a tête , qu'il auroit cru que j'aurois fong**é** dès qu'il a été sorti de prison à lui saire meubler un logis, faire un équipage, & qu'il n'avoit rien trouvé; que c'est ce qui l'a obligé d'acheter une maison dans l'Isle Notre-Dame pour n'être pas comme un gueux; que si je faisois bien, j'ôterois mes Pages & de mes gens qui étoient du côté de Choisy, que je lui ferois faire un appartement bien meublé, & qu'il y viendroit quelquefois loger, que je lui ferois ordonner une table, & qu'il pourroit y mener de ses amis manger, que cela auroit un bon air, & que je devrois avoir aussi un carrosse à six chevaux qui ne sût que pour lui quand il logeroit dans cet appartement. Ces discours ne se faisoient pas en même jour, il les partageoit tantôt par forme de reproche, & grondoit, & tantôt il de-mandoit gracieusement : il n'étoit jamais un quart-d'heure de même maniere. Après qu'il avoit ainsi parlé, je lui répondois: Vous vous moquez, ce sont des visions, il n'est pas possible que vous pensiez cela. Le Roi, ne le comptez-vous pour rien? Soussirioit-il cela? En vérité, vous devriez

faire plus de réflexion à ce que vous dîtes, & comprendre que si je le voulois saire, vous ne le devriez pas vouloir, par la véritable affection que vous devez avoir pour moi. Il ne dit mot. Comme le temps de Forges vint, avant que de partir pour Eu, j'allai dire adieu à Mr. Colbert; nous nous promenâmes lui & moi une heure & demie dans fon cabinet à parler de Mr. de Lauzun. Il me disoit : Il empire ses affaires, il ne fait ce qu'il fait, il tient des discours qui lui nuiroient s'il les faisoit à d'autres qu'à moi. Je le pressai fort de me les dire, il ne voulut pas; ensin, je lui dis: Il m'en sait de bien extraordinaires, & me cite beaucoup le Chevalier de Lorraine. Nous nous contâmes l'un à l'autre tout ce qu'il avoit dit, & il se trouva qu'il nous avoit tenu les mêmes difcours; qu'il lui avoit répondu : Si Mademoiselle étoit capable d'agir ainsi, le Roi vous chasseroit, & ne souffriroit pas qu'elle jouît de son bien; il y mettroit quelqu'un pour le gouverner. Il ajouta : Je vous plains fort, Mademoiselle, d'avoir fait du bien à un homme qui en est si peu reconnoissant, & qui ne vous donne que du chagrin; Dieu veuille qu'il change! je crains bien qu'il ne le fasse pas, & que vous ne soyez obligée de demander au Roi avec autant d'empressement que l'on le chasse, que vous en avez eu à le faire revenir; vous trouverez de la différence, l'un s'obtiendra plus promptement que vous n'avez fait l'autre. Cette conversation m'étonna, d'ailleurs j'eus beaucoup de sujet d'être fort contente, il entra dans des grands détails de mes affaires: dès que vous serez de retour, je veux travailler avec Rollinde à vos affaires, il saut que votre bien augmente, que vous trouviez toute la facilité pour cela par le Roi, je veux que l'on me donne part de tout, je crois que vous le trouverez bon; ensin il n'y eut marque d'assection qu'il ne me donnât, & cela sort sincérement, il étoit homme de bonne foi.

Mr. de Lauzun vint à Eu peu de jours après que j'y fus; il alloit fouvent à la chasse, ce qui faisoit qu'il ne s'ennuyoit pas tant que l'autre année. Un jour qu'il se promenoit avec moi dans la galerie, il me tint de longs discours sur son retour à Paris & à la Cour, & sur les mauvais offices qu'on lui rendoit, & qu'on croyoit qu'il avoit de grandes prétentions sur mon bien; qu'il n'y songeoit pas; & que si je le croyois, je le donnerois tout à Me. de Montespan pour aller après elle au Comte de Toulouse; que je la ferois appeller Me.

de Montpensier, asin de ne plus porter le nom de ce vilain homme qui lui étoit se odieux; & que l'on me donnât une pension plus forte que mon bien; que je n'aurois plus besoin de gens d'affaires; que je saurois ce que j'avois de bien à point nommé, & que je serois sort heureuse. Je lui dis: Le Roi & Mr. Colbert ne sont pas immertels, où est la garantie? Si cela arrivoit, n'en seroir-ce pas une bonne que Me. de Montespan? J'ai assez donné, je n'en donnerai pas davantage, & vous me donnez un mauvais conseil. Il appella la Comtesse de Fiesque, & lui dit: Comtesse, écoutez ce que je dis à Mademoiselle, & si elle ne devroit pas le faire; & recommença ce que je viens de dire, & ajouta que je ne pouvois pas mieux saire.

que je ne pouvois pas mieux faire.

La Cour étoit de retour, on ne parloit que de plaisirs dans toutes les lettres. Un jour j'avois pris médecine pour finir mes eaux; M<sup>r</sup>. de Lauzun étoit à la chasse, j'avois reçu des lettres de l'Ordinaire, qui ne parloient point de la Reine; j'entrai dans mon cabinet, il faisoit chaud, je n'avois pas fermé la porte, j'entendois quelqu'un derriere moi, je vis un Page que j'avois laissé à Paris. Je lui demandai: Qu'est-ce que c'est? Il me dit, M<sup>r</sup>. de Jarnac m'envoye vous dire que la Reine

est morte. Je pris mes lettres sans les ouvrir, & je revins dans un fallon où tout le monde étoit étonné & en pleurs. J'ervoyai chercher Mr. de Lauzun; on le trouva qui revenoit, je courus au-devant de lui au haut du degré; on étoit si troublé que l'on ne savoit ce que l'on faisoit. Je lui dis, Monsieur, que dites-vous de la nouvelle? Il me répondit : Je n'en sais point. Je la lui dis. Il saut saire mettre en prison les gens qui sont assez hardis pour dire de pareilles sottises, me dit-il; oset-on parler ainfi de la Reine? Il fut une heure à parler sur ce ton-là, ce qui nous furprit fort : à la fin on lui montra les lettres, & il convint que les Reines font mortelles comme les autres. Quand le valet-de-pied que je lui avois envoyé l'aborda pour lui dire cette nouveile, il lui dit: Je ne sais à quoi il tient que je ne te donne de mon épée dans le ventre : ce pauvre garçon sut fort effrayé, & moi bien étonnée de ce discours. Tout le soir se passa en lamentations, ma médecine me demeura dans le corps. Je partis le londemain, je croyois arriver en deux jours: la médecine ne m'empêcha pas de dormir au premier gite; Et comme la premiere puit que j'avois appres cette nouveile, je n'a-vois pas dormi, audi je n'allai qu'en qua-

E vj

re jours à Paris. Mr. de Lauzun alla devant, je le trouvai à mon arrivée avec le deuil: on ne parloit que de la mort de la Reine. J'allai le leudemain à Fontainebleau, je fus descendre chez Me. de Montespan, qui étoit à la promenade avec Monsieur; ils revinrent, Monsieur ne voulut pas que je misse ma mante parce qu'elle sentoit bon. Monsieur me conta la mort de la Reine ; & dans fon récit, il tira une boîte de ces senteurs d'Allemagne, & me dit: Sentez, je l'ai tenue deux heures sous le nez de la Reine comme elle se mouroit : je ne la voulus pasfentir. Me. de Montespan disoit : Voilà des récits de gens bien affligés. Il me conta tout ce que l'on faisoit. Il est toujours fort occupé de cérémonies. Je montai enhaut, j'allai dans le cabinet du Roi, qui me parut fort trifte; puis on foupa. Il y avoit huit jours qu'elle étoit morte, je restai quelques jours à Fontainebleau, puis je m'allai reposer à Choisy; je ne faisois que quitter mes eaux, cela me dispensa de lui allai donner de l'eau bénite en cérémonie avec Madame, & d'accompagner son corps, ce qui fut une longue cérémonie, à ce que j'ai appris. Les Moufquetaires qui la menerent, chasserent dans la plaine de St Denis, & on rit beaucoup

dans les carrosses. Madame de Montespan vint à Choify, comme elle retournoit à Fontainebleau; elle en étoit fort fcandalifée, elle lui avoit rendu ses devoirs pendant sa maladie à merveille; & comme c'est une semme d'esprit, elle sait bien ce qu'il faut faire. Après m'être un peu reposée, je retournai à Fontainebleau. Le premier voyage j'avois vu un moment Mr. Colbert, il partit pour Verfailles, & étoit déja malade; quand le temps du service fut venu, je m'en retournai à Choify 🥕 & me rendis à Paris le jour que Monfeigneur & Madame s'y devoient rendre: nous allâmes à Saint-Denis ensemble, & nous réfolûmes de ne nous pas quitter le temps que nous serions à Paris. Lorsque nous entrâmes dans l'Eglise de St. Denis, Madame & moi nous nous mîmes fort à pleurer de voir les Officiers de la Reine qui pleuroient beaucoup, & cela continua tout le Service à la vue d'une Chapelle ardente au milieu du Chœur, qui est un terrible spectacle à nous qui étions tous les jours du monde avec elle. Les réflexions que l'on sain à Saint-Denis sont toujours fort tristes, c'est un lieu où sont nos peres, & où nous serons enterrés avec eux. La Reine étoir une bonne-femme je l'aimois, & je n'ai à me reprocher

que de ne l'avoir pas assez ménagée; si j'avois voulu, j'aurois été sa favorite, & j'ai toujours fort négligé de gouverner personne; je ne pouvois me contraindre pour rien que pour mes grands devoirs, à quoi je ne manque pas. Quand on fort de ces lieux-là, on est las, chacun s'en va chez soi, Monseigneur alla pourtant le foir chez Madame. Le lendemain il alla à Verfailles. J'allai chez Madame d'affez bonne heure. Le foir comme nous allions fortir pour aller aux Tuileries voir Monfeigneur, Monsieur qui marchoit devant rentra pour nous dire que le Roi étoit tombé, & qu'il s'étoit cassé le bras; c'étoit Mr. le Marquis de Mosny qui étoit partisur le champ pour porter cette nouvelle sans qu'on l'en eût chargé. J'allai chez Monseigneur, je vins chez Monseur, nous continuâmes notre chemin, & allâmes chez Monseigneur qui parloit à du Sausoi, Ecuyer du Roi. Le Roi l'avoit envoyé pour dire que le bras n'étoit que démis, que fon cheval étoit tombé dans un fossé, & avoit fait tomber le Roi; qu'on lui avoit bandé le bras avec la cravatte de Guery, Officier des Gardes, & qu'il étoit revenu à Fontainebleau, avoit remonté le degré à l'ordinaire; que Felix lui avoit fort bien remis le bras, & que ce ne seroit

rien; qu'il avoit de la douleur; qu'il défendoit à Monseigneur & à Monseur d'y aller, & qu'on achevât la cérémonie du Service qui se devoit saire. Monseigneur devoit voir ce soir-la un cheval qui comptoit, & qui faisoit des merveilles avec le pied, que l'on montroit à la Foire St. Laurent qui tenoit pour lors , & où le Roi nous avoit à tous désendu d'aller, ni au Cours, ni aux Tuileries. On ne jugea pas que cela dût empêcher ce médiocre divertissement; que si l'on ramenoit le cheval sans l'avoir vu, on diroit que le Roi feroit plus mal: ainsi on eut cet amusement. Aussi-tôt après que nous y sûmes arrivés, comme M<sup>r</sup>. de Lauzun faisoit fa cour à Monseigneur, il ne le quitta point tout ce voyage. Après le Service de Notre-Dame, où je dis des nouvelles du Roi aux Préfidents & aux Gens du Roi qui étoient proche de moi, j'en avois eu à minuit, & Monfeigneur n'en avoit pas de plus fraîches, on causa un peu; c'est une matiere affez grande pour parler, & on a affez de plaisir en pareille occasion de débiter les nouvelles quand elles sont bonnes. Après le service, Monseigneur & Monsieur partirent, & Monsieur ne voulut pas que Madame partit que le lendemain; je n'ofai pas partir fans elle. & nous

partîmes le lendemain de fort bonne heure. A notre arrivée nous allâmes chez le Roi qui étoit dans fon lit; il nous conta fon aventure, & qu'il avoit beaucoup fouffert. Nous y retournâmes le foir, & il commença à fe lever, & vint un moment chez Me. la Dauphine, & Monfieur alloit chez lui.

Avant que de passer plus avant sur tout ce qui arriva en ce temps-là à la Cour, où il arriva assez d'assaires, je veux conter une remarque considérable que Madame m'a contée elle-même au sujet du bras du Roi. Elle songea un jour devant, qu'elle étoit à la chasse avec le Roi, qu'il étoit tombé, & qu'elle avoit eu une terrible frayeur. Je lui dis : Les fonges ne signifient rien. Elle ajouta : Les miens ne sont. pas comme ceux des autres. Cinq ou six jours avant que la Reine tombât malade, je lui contai, dit-elle, & à Madame la Dauphine, que j'avois fait un fonge horrible, que j'étois entrée dans une Eglise que je ne connoissois point, qui étoit toute rendue de noir, & qu'on avoit ouvert une cave à un des côtés de l'Autel; qu'on y est descendu, & que ces gens-là ont dit:
It n'y a point de place; qu'ils ont rangé les bieres, & qu'ils ont dit qu'ils avoient mouvé le caveau plus long qu'ils ne

croyoient, & qu'ils y avoient mis le corps de Madame: & je m'éveillai là-dessus sort étonnée. La Reine dit : C'est pour moi assurément ce songe, j'ai sait la même remarque au service de la Reine d'Angleterre, & que le caveau est placé de la même maniere. Madame fut fort fàchée d'avoir dit cela, & il se trouva que le caveau étoit plein, & que l'on fit une rupture pour mettre le corps de ma mere, qui étoit tout au bout. Je la suppliai de ne jamais songer de moi.

La nouvelle de la mort de M<sup>r</sup>. de Col-

bert vint le 6 de Septembre. Je sus trèsfâchée; je dis au Roi qui alloit à la mesfe: V. M. veut bien que je prenne part à la perte qu'elle a faite. Il donna sa Charge de Contrôleur-Général à Mr. le Pelletier, Conseiller d'Etat; & comme il se levoit dans ce temps-là, il donna un souper dans la chambre de l'ovalle, qui est un cabinet où il n'y avoit que 10 ou 12 perfonnes. Avant fouper on fit une loterie de bijoux; le Roi avoit partagé avec Monseigneur ses pierreries & ses bijoux, les pastilles étoient encore dans les boîtes. Avant que le monde fût venu, Me. la Dauphine & moi fûmes long-temps avec le Roi: il n'y avoit que Me. de Richelieu; il dit qu'il avoit ôté la Charge des bâtiments à Blainville, & que c'étoit un pareffeux qui n'en étoit pas capable. Je lui dis: Il y a long-temps que je l'ai oui dire à V. M., & qu'elle lui ôteroit cette Charge; j'aurois fouhaité que V. M. l'eût fait devant la mort de son pere, ou qu'elle eût un peu attendu; je crains que cela ne sasse pas un bon esset dans le monde : je demande pardon à V. M. de parler si librement, je crois qu'elle ne le trouvera pas mauvais. Il me dit: Cela étoit résolu, & je l'avois dit à son pere, il s'y attendoit, & voyoit bien que je ne pouvois saire autrement. Quand on manda à Bourbon, où étoit Me. de Louvois, que l'on avoit donné cette Charge à Mr. son mari, elle dit: Je ne m'en réjouis pas, on en sera un de ces jours autant à mes ensants.

Quelques jours avant, on eut nouvelle que l'armée qui n'avoit rien fait cette campagne avoit affiégé Courtrai; Mr. de Vermandois partit pour s'y en aller, Mr. de Lauzun partit aussi de Paris pour faire ce voyage. Il y avoit peu que Mr. de Vermandois étoit revenu à la Cour, le Roi n'avoit pas été content de sa conduite, il s'étoit trouvé dans des débauches, & ne le vouloit point voir; il étoit fort retiré sans voir personne; il ne sortoit que pour aller à l'Académie, & le matin pour

aller à la Messe : ceux qui avoient été avec lui n'étoient pas agréables au Roi. Ce sont de ces histoires que l'on ne sait point, & que l'on ne voudroit point savoir : cela donna beaucoup de chagrin à Me. de la Valliere; il fut fort preché, il fit une confession générale, & on croyoit qu'il se sût sait un fort honnête homme. Après que le Roi fut guéri, j'allai à Eu fort fatiguée des cérémonies des morts, elles m'avoient donné des vapeurs : c'étoit après la No re-Dame de Septembre, Me. de Montespan m'envoya un Courier. Elle m'écrivit que Mr. de Vermandois étoit mort; que le Roi avoit donné sa Charge d'Amiral à M<sup>r</sup>. le Comte de Toulouse. Il tomba malade au siege de Courtrai d'avoir trop bu d'eau-de-vie; on dit qu'il avoit donné de grandes marques de courage, & on ne parloit de fon esprit & de fa conduite que comme l'on a accoutumé selon que l'on aime les gens. Pour moi je n'en sus pas sachée, j'étois bien-aise que Monsieur du Maine n'eût aucun de fes freres devant lui. Quand j'arrivai à Paris, la faifon étoit avancée, & les plaifirs étaient furfis par la mort de la Reine; il n'y avoit que cette circonstance qui en fit fouvenir & le deuil, sans cela elle étoit oubliée. Me. la Dauphine occupa son appartement.

Quand Mr. de Lauzun revint de l'armée, j'étois à Eu, il en passa assez près, il ne prit pas la peine d'y venir, & il me manda de Paris qu'il avoit été étonné de ne m'y pas trouver. Quand j'arrivai, il vint au-devant de moi, je le trouvai à la porte de Pontoise; il me dit qu'il avoit couché à Beaumont, où il croyoit me trouver. Il ne me parla que de la perte que le Roi & l'Etat avoient faite de Mr. de Vermandois, & le mettoit au-dessus des plus grands hommes qui eussent jamais été. Je lui dis: Modérez ces louanges pour qu'on les puisse croire, un homme de cet âge ne peut avoir toutes les qualités que vous lui donnez. Après tout ce que l'on avoit dit de M<sup>e</sup>. de la Valliere, il ne lui convenoit point de louer ainfi son fils, il me sembloit que c'étoit pour dépriser Mr. du Maine, de dire que personne ne l'égaleroit jamais. Je lui en dis mon sentiment aussi inatilement qu'à l'ordinaire, il n'étoit pas encore tout-à-fait corrigé. Il se mit plus que jamais dans le grand jeu; il alloit chez le Préfident Robert, où étoit souvent la Présidente le Brun, qui est une femme assez bien saite, qui n'est pas trop ieune: il en faisoit l'amoureux, & l'alloit attendre au fortir de la Messe des Quinze-Vingts, l'accompagnoit à son carrosse avec

des respects admirables : on dit qu'elle se moquoit fort de lui. Cette Eglise, quoique de fondation Royale, me paroît trop crottée pour qu'il s'y passe des scenes que l'on pût mettre dans un Roman de M<sup>11e</sup>. Scudéry. Cette Préfidente a époufé M<sup>r</sup>. de Courtenai. M<sup>r</sup>. de Lauzun étoit fort inquiet de ses affaires, & en tourmentoit les autres : un jour à l'appartement, Me. de Montespan me dit qu'elle me vouloit entretenir; nous allâmes dans la galerie, je la trouvai de fort mauvaise humeur sans savoir de quoi, ni à qui elle en vouloit. Elle me gronda fur mille affaires que je ne comprenois pas, & me cita fouvent Mr. de Lauzun: je crus qu'il avoit tâché de nous brouiller, je m'en allai dans la falle où le Roi jouoit au Billard. Me. de Maintenon y étoit, qui me dit: Qu'avez-vous, je vous trouve toute étonnée? Je lui dis: Ce n'est rien. D'où venez-vous? Je viens de me promener dans la galerie avec Me. de Montespan. Je vois bien ce que c'est, elle vous a grondée, vous avez cela de commun avec votre cousin germain, elle l'a souvent grondé, & il ne s'en est pas vanté. Je vous connois, vous êtes tous faits les uns comme les autres.

Le lendemain Me. de Montespan me

fit froid, je ne favois ce que c'étoit. M'. de Lauzun m'écrivit une grande lettre, pour demander au Roi qu'il le fît fervir d'Aide-de-Camp auprès de sa personne; qu'il seroit tout ce qu'il lui plairoit; que s'il lui vouloit rendre justice, il le seroit servir de Lieutenant-Général devant tous les autres, à prendre du temps qu'il l'a été. Il me piquoit d'honneur de faire son affaire, compre s'il eût été honteux que l'on m'eût resusée, & que je ne m'en plaiguisse pas. J'allai chez Me. de Maintenon; je lui dis: Je ne sais plus de quel côté me tourner; tout le monde me gronde, voyez la lettre que M<sup>r</sup>. de Lauzun m'écrit, vous savez si je ne veux pas qu'il vienne, & si je m'y oppose; je vous prie tous les jours de vous en vouloir mêler, & vous me refusez. Elle me dit : Faites-lui réponse, & me la montrez, je vous supplie. J'allai écrire à ma chambre, & je la lui portai; il me femble que je lui mandois que je lui avois donné affez de preuves que je fui avois donne anez de preuves que je fouhaitois fon élévation, & de le voir auprès du Roi; que je ne favois point fi c'étoit par ma conduite que cela s'étoit détruit; qu'il devoit fonger d'où cela pouvoit venir, pour tâcher d'y donner remede. Elle étoit plus étendue, & en voici le fens. Me. de Maintenon en fut contente. Je les montrai toutes deux à Me. de Montespan, qui me dit : Tout cela sont des paroles qui ne concluent rien; & elle ne me paroissoit pas de bonne humeur. J'allai chez elle à mon ordinaire, & je ne cherchai point d'être tête-à-tête avec elle. Un soir avant le départ du Roi, elle me dit : Si M<sup>r</sup>. de Lauzun s'en va à l'armée, qu'il reste auprès du Roi, qu'il le prie de le foufirir; voulez-vous que le Roi le chasse, parce que vous ne l'en avez pas prié, & auriez-vous la cruauté de ne pas vouloir qu'il se raccommodât de cette maniere, puisque vous ne voulez pas agir? Je me fâchai, & je lui dis qu'il me sembloit que ce n'étoit pas à elle de parler ainsi, quelle savoit quelle instance j'avois faite, & combien je l'avois priée & M<sup>r</sup>. Colbert de vouloir agir fans qu'il l'eût voulu faire, & combien elle m'avoit rebutée, moi qui ne devois avoir d'elle que des agréments, comme elle m'avoit tant dit de fois. Je m'emportai beaucoup, & elle aussi. Voulez-vous que je dise au Roi que vous ne voulez pas que M<sup>r</sup>. de Lauzun aille à l'armée? Je lui dis: Au contraire, je demande qu'il y aille, que le Roi le lui accorde à ma très-humble priere. Je ne compris point ce discours, je ne le comprends pas encore. Je l'allai voir : elle

me dit: J'ai parlé au Roi dans le sens que vous avez voulu, & je plains fort Mr. de Lauzun.

Après que le Roi eût dîné, il me parla, & me dit : M°. de Montespan m'a parlé fur M<sup>r</sup>. de Lauzun d'une maniere que je ne comprends pas; voulez-vous consenne comprends pas; voulez-vous contentir qu'il aille à l'armée sans que vous m'en priiez? Je trouve cela ridicule, j'ai mes raisons pour ne le pas voir; quand je pourrai le faire, j'en serai bien-aise pour l'amour de vous, point pour lui; je ne lui accorderai jamais rien sans votre participation, il doit tout tenir de vous, il n'est pass remps. Ates-vous contents? In lui répation, il doit tout tenir de vous, il n'est pas temps, êtes-vous contente? Je lui répondis: Je dois l'être des bontés de Votre Majesté, voilà mon intention, & je n'y entends pas mystere. Le lendemain il s'en alla, j'allai à Paris, & j'y sus un jour sans que M<sup>r</sup>. de Lauzun me vînt voir. J'allai à St. Joseph; comme j'y arrivai, je trouvai M<sup>e</sup>. de Montespan dans la rue, qui partoit; nous nous sîmes un adizu assez froid. Monsieur étoit demeuré pour quelques jours à Paris, M<sup>r</sup>. de Lauzun me vint voir, j'allai à lui avec un air enjoué, & lui dis: Il saut que vous vous en alliez à Lauzun ou à St. Fargeau, puisque vous ne Lauzun ou à St. Fargeau, puisque vous ne suivrez pas le Roi; il seroit ridicule que vous demeurassiez à Paris, & je serois fort

fort fàchée que l'on crût que c'est moi qui fuis caufe que vous y demeurez. Il me dit : Je m'en vais, & vous dis adieu pour ne vous voir de ma vie. Je lui répondis: Elle auroit été heureuse, si je ne vous avois jamais vu ; & il vaut mieux tard que jamais. Vous avez ruiné ma fortune, me répliqua-t-il, vous m'avez coupé la gorge, vous êtes cause que je ne vais point avec le Roi, vous l'en avez prié. Et tout cela est saux, lui dis-je, il peut dire lui-même ce qui en est. Il s'emporta beaucoup, & moi je demeurai dans un fort grand fens froid. Je lui dis: Adieu donc, & j'entrai dans ma perite chambre, j'y fus quelque temps, je rentrai, & je le trouvai encore. Les Dames qui étoient là me dirent: Ne voulez-vous pas jouer? J'allai à lui, lui difant : A propos, tenez votre réfolution, & allez-vous-en. Il se retira, & alla chez Monfieur lui dire que je l'avois chaffé comme un coquin, & fe plaignit fort de moi. Quand j'eus conté à Monsieur comme l'assaire s'étoit passée, il trouva qu'il avoit beaucoup de tort ; les jours qu'il resta à Paris, il les employa à jouer & à perdre son argent: il partit, son équipage étoit tout prêt, je n'ai jamais su ni compris ce que c'étoit que tout cela. Il alla au fiege de Luxembourg que

Tome VII.

faifoit Mr. le Maréchal de Créquy, qui étoit son meilleur ami, & à qui il avoit beaucoup d'obligation. Vauban, qui a part à tous les sieges que l'on fait présentement plus que tous les Généraux d'Armée, cut quelque démêlé avec Mr. le Maréchal; M<sup>r</sup>. de Lauzun prit fon parti, & fe mit à décrier la conduite du Maréchal ; il en usoit mal avec tout le monde.  $\hat{\mathbf{M}}^{\mathrm{rs}}$ . les Princes de Conti y firent des merveilles ; l'aîné étoit à la tête d'un Régiment, & n'étoit pas plus content qu'à l'ordi-naire; il prit la résolution de s'en aller en Hongrie; il partit sans prendre congé du Roi; le Comte de Soissons à qui il en avoit parlé, en avertit le Roi, on courut après, & on le rattrapa en Lorraine, & il revint. Un jour à table, je ne sais chez qui, il dit que ceux qui l'avoient décelé étoient des coquins & de malhonnêtes gens. Mr. le Comte de Soissons y étoit; comme il fut un peu embarrasse, & que l'on disoit dans le monde que c'étoit lui qui avoit donné cet avis au Roi, ceux qui étoient-là rompirent la conversation, & on accommoda l'affaire.

J'avois oublié, & j'ai fouvent dit cela, ce qui n'est pas agréable à répéter, je n'écris point pour me faire louer, ni pour faire dire que rien n'est mieux écrit; Me.

de Montespan m'a dit vingt fois quand elle se mettoit en colere, que j'y étois & qu'elle s'y mettoit aussi: Je meurs d'envie de vous rendre cette donation. Je lui difois: Madame, passez-la cette envie, vous me feriez plaifir. Et qu'est-ce que cela au prix de ce que le Roi lui peut donner? Le Roi est bien puissant, & il peut donner à M'. du Maine des Charges & des Gouvernements; cependant 50000 écus de rente en Souveraineté à un homme à qui cela peut donner un rang, il faudroit bien de l'argent pour faire cette somme, & les Rois ne donnent guere une si grande fomme; des démembrements du Domaine, on n'en sait point pour les Bâtards. Autre oubli. Mr. de Seignelay venoit affez fouvent chez moi, & depuis la mort de fon pere, il a continué de garder de grandes mesures avec moi, & M<sup>r</sup>. de Lauzun y venoit tous les jours, & l'y trouvoit : un jour entre les autres, il m'avoit dit qu'il n'étoit pas content de M<sup>r</sup>. de Seignelay à l'égard de fa Charge de Bec-de-Corbin qu'il ne vouloit pas perdre. M<sup>r</sup>. de Seignelay y vint, je lui en parlai; il me répondit : M<sup>r</sup>. de Lauzun me veut faire une querelle d'Allemand, il desire de moi une impossibilité, il sera tout ce qu'il lui plaira; sans vous il y auroit long-temps que jo

lui aurois fait fermer ma porte; c'est un homme d'un mauvais commerce, & où il n'y a nulle s'ireté, & je m'étonne que vous ne vous en apperceviez pas aussi-bien que les autres. Je sus fort sachée de ce discours. Je lui veux parler devant vous, vous verrez l'embarras où il fera. J'appellai M<sup>r</sup>. de Lauzun. Je lui dis: Je parle de vous à M<sup>r</sup>. de Seignelay, je trouve que vous avez tort de vouloir ce qu'il ne peut faire : il est assez de mes amis pour avoir de la bonté pour vous; Mr. Colbert en avoit tant, & vous lui étiez si obligé, que M<sup>r</sup>. de Seignelay ne voudroit pas en mal user avec vous. Il sut sort embarrasse, & M<sup>r</sup>. de Seignelay lui fit des honnêtetés d'une maniere fiere, & dit: Je fais ce que je dois à Mademoifelle; & par rapport à elle, vous verrez comment j'en userai toujours avec vous. Quand il fut forti, M'. de Lauzun pesta fort contre lui, & je soutenois que M'. de Seignelay n'avoit pas tort.

M'. de Noailles, qui témoignoit être des amies de M'. de Lauzun, en parla fort librement: un foir elle me dit qu'elle l'avoit vu, & qu'il étoit au defespoir d'être mal avec moi, qu'il ne pouvoit plus après tous les tours que je lui avois saits, me voir avec honneur; qu'il avoit continué, qu'avoit en la continué de la continu

près qu'il fut arrivé, Me. de Savoye avoit écrit au Roi pour le demander pour être Ambassadeur extraordinaire auprès de son fils qu'elle ne pouvoit plus tenir, & commander l'armée en ce pays-là, que je lui dis: Je ne me suis pas mêlée de cela, je ne l'ai su qu'après; que j'avois prié le Roi de ne le saire pas servir à Luxembourg, disoit-il, que son assaire étoit saite, que le Roi lui avoit promis. Je lui répondis encore que je ne savois ce que c'étoit, que j'avois parlé au Roi pour qu'il servit, qu'il m'avoit refusée. Pour moi, dit M'. de Noailles, je lui ai dit: Après les obligations que vous avez à Mademoiselle, il tera mal-aisé de vous justifier dans le monde: quand vous vous plaindrez d'elle, on trouvera toujours que vous avez tort. Elle me dit: Vous croyez donc que c'étoit une vifion que l'affaire de Savoye? Je vais vous dire ce que M'. le Chancelier le Tellier m'en a dit à l'occasion de M'. de Lauzun: Mademoiselle me sait pitié, cet homme en use mal avec elle, il a bien peu de reconnoissance. C'est au commencement qu'il vint qu'il me dit cela; le jour qu'il vit le Roi, il fut jusqu'à minuit avec mon fils, il lui parla du projet de Savoye; que M. de Savoye le fouhaitoit passionnément ; que c'est le vrai moyen de l'éloigner

avec honneur. Que Mr. de Louvois lui avoit répondu : Comment se peut-il? Vous fortez par le moyen de Mademoifelle, & vous entreprenez une affaire sans sa participation? Vous fortez de prison, & vous demandez à commander l'armée du Roi fans titre? Que dira le Roi de cette proposition? Je le veux servir, dit Mr. de Lauzun, je ne puis demeurer inutile; pour Mademoifelle, je lui ai obligation; fi c'avoit été de mon choix, elle ne se seroit pas mêlée de mes affaires, & dans la suite elle ne s'en mêlera plus. Mr. Colbert sait les affaires, la guerre n'est pas de son fait, je veux vous en avoir l'obligation. Mr. de Louvois fut fort étonné de ces discours, & des protestations que lui sit Mr. de Lauzun de vouloir être de ses amis, & il se moqua des manieres dont il en usoit pour cela. Il l'étoit allé chercher à Meudon à cheval le manteau fur le nez, & à Paris de même; il ne disoit pas qu'il se cachoit, & on le voyoit bien, & tout cela par confidération pour Mr. Colbert & pour moi. M°. de Montespan y avoit part aussi; elle n'avoit aucune liaison avec M°. de Louvois, au contraire elle n'avoit pas été contente de lui, & lorsqu'on proposa de marier sa fille avec son neveu de Mortemart, il répondit que sa sille n'avoit pas

assez de bien pour remettre les assuires de cette Maison, & elle le maria ensuite à la troisieme fille de Mr. Colbert, qui reçut cette proposition avec beaucoup de respect, & le tenoit à honneur. Les deux ainées avoient époufé le Duc de Chevreuse, fils de M'. le Duc de Luynes; & l'autre, &F. de Beauvilliers, fils de Mr. le Duc de Saint-Aignan; & Mr. de Seignelay en premieres noces, M<sup>He</sup>. d'Alegre, une très-grande héritiere d'Auvergne, qui mourut & laissa une fille qui est morte après : il a depuis épuifé M<sup>ile</sup>. de Matignon; & MF. de Matignon n'avoit plus de garçon, ils étoient morts, il lui resta deux siles : les autres s'étoient faites Religieuses du vivant des freres; l'aînée épousa le Chevalier de Matignon son oncle, & l'autre Mr. de Seignclay. Elle étoit fort riche, il y avoit plus de 40000 écus de rente dans cette Maifon, une des plus illustres de France; la grand'mere étoit de la Maison d'Orléans-Longueville, fille de Bourbon; ainfiils ont l'honneur d'être aussi proches parents du Roi que M<sup>r</sup>. le Prince. Marie de Bourbon étoit cousine germaine du Roi mon grandpere; cela donna un grand air à Monsieur de Seignelay, qui naturellement avoit assez de vanité.

M<sup>r</sup>. le Prince de Conti continuoit à

vouloir aller en Allemagne; le Roi le Iui permit & à Mr. fon frere; ils partirent avec un grand équipage; force gens de qualité les accompagnerent; ce ne furent pas les aînés de Maifons, ni les gens qui espéroient beaucoup à la Cour. Les noms & le nombre firent un grand éclat dans les Pays étrangers: ils furent fort bien reçus par-tout où ils passerent : M<sup>r</sup>. le Prince de Turenne alla avec eux, il étoit mal à la Cour, il avoit été exilé parce qu'il avoit parlé d'une maniere désobligeante de Me. la Dauphine à Monseigneur pour l'en dégoûter, & dès-lors il commença à vivre moins bien avec elle. Pendant qu'il étoit en voyage, Mr. le Prince de Conti avoit beaucoup de commerce à Paris; il s'avisa d'envoyer un Page qui s'appelloit Merfit; quand il revint, on eut envie de favoir qui leur écrivoit; on l'arrêta à Strasbourg, on vit toutes ses lettres que Mr. de Louvois porta au Roi avec beaucoup de douleur, comme on peut croire: il y en avoit une de son gendre dans celle de Me. la Princesse de Conti. Elle rendoit compte à M<sup>r</sup>. fon mari d'une fille qu'elle avoit prise sort promptement, de peur qu'on ne lui en donnât une de St. Cyr. On sait assez ce que c'est que cette Maison pour que je n'en parle pas davantage. Il y avoit

eu une grande fête à Sceaux, que Mr. de Seignelay avoit donnée, où étoit toute la Cour. Mr. de Liancourt, fils cadet de la Rochefoucault, écrivoit une longue lettre à M<sup>r</sup>. le Prince de Conti, où il faifoit force railleries de tout le monde, & même cela alloit jusqu'au Roi & M°. de Maintenon, & Mr. de la Rocheguyon avoit écrit dans cette lettre que son sere ne lui laissoit rien à mettre; il approuvoit tout, & figna. Le Marquis d'Alincourt écrivoit aussi une lettre pleine d'ordures. Le Roi le dit à leurs peres, on peut juger de leur désespoir; ils dirent sur cela tout ce qui se peut dire des deux enfants de M. de la Rochefoucault, des fils & petits-fils des Duc & Maréchal de Villeroi. Quelle douleur pour eux! M<sup>r</sup>. de la Rocheguyon alla à une de ses terres en Poitou, Mr. de Liancourt en prison dans une tour de l'isse de Ré, & le Marquis d'Alincourt à une terre. Cette affaire fit grand bruit, & il v avoit de quoi. Mrs. les Princes de Conti revinrent après avoir été à un fiege & à une bataille; l'Histoire dira les faits, je dirai seulement qu'ils firent merveille. Ils ne furent pas bien reçus à la Cour, Mr. le Prince de la Roche-fur-Yon n'y fit pas un long fejour, il s'en alla à l'Isle-Adam, & de-là à Chantilly avec Mr. le Prince. On

étoit à Fontainebleau quand ils revinrent, j'y allai; Me. la Princesse de Conti tomba malade; son appartement donnoit sur le jardin de Diane, on alloit savoir de ses nouvelles à la porte; un foir que j'y voulus aller, Dodart son Médecin vint à moi. Il me dit: N'entrez pas, je fais comme vous craignez la petite-vérole, on ne fait pas ce que ce sera : elle parut le lendemain, & le Roi me l'envoya dire. Je m'en retournai à Choify; M<sup>r</sup>. fon mari la prit, & en mourut en peu de temps; elle en fut à l'extrêmité, elle demanda à voir le Roi qui avoit eu du chagrin contre elle depuis les lettres; elle lui dit qu'elle mourroit contente, pourvu qu'il lui pardonnât avec un peu de tendresse : elle sut sort longtemps sans se montrer, & ce mal la changea beaucoup. J'écris toutes ces circonstances dont je me fouviens, à mesure qu'elles me viennent. Ma sœur la Grande-Duchesse avec laquelle, je n'avois point de commerce, comme j'ai dit, vint en France; Me, de Guise alla au-devant d'elle; j'étois à Eu, elle comprit bien qu'elle feroît un mauvais personnage si elle ne me voyoit, & que je n'étois pas d'humeur de la chercher; elle s'avisa de m'écrire de Lyon, pour me remercier de ce que les Officiers du Parlement de Dombes lui

avoient été faire la révérence, & ensuite me témoignoit le plaisir qu'elle auroit de me voir, comme si elle avoit gardé de grandes mesures avec moi. Je lui fis réponse fort honnêtement, & n'en avançai point mon voyage d'un moment : elle alla demeurer à Montmartre, d'où elle ne devoit fortir que pour voir le Roi quand il lui commanderoit, & l'envoyeroit querir dans l'un de ses carrosses; on la reçut sort bien, & on la trouva fort changée. La Comtesse de Fiesque me mandoit : Me. votre fœur est si à la mode, que le Roi l'envoye querir fort fouvent; il paroit fe plaire à sa conversation; cela a un air admirable. Je ne crois rien de tout cela, & je jugeai ce qui en arriveroit, comme il a fait, moi qui connois la Cour & le Roi.

Le lendemain que je fus à Paris, j'allai à Montmartre; la Grande-Duchesse me fit des excuses de ne m'être pas venu voir, parce qu'elle ne fortoit point. Son changement m'essraya, elle me parut d'une grande gayeté, nous ne parlàmes de rien que de la joie qu'elle avoit d'être en France. Je m'en allai à Versailles, le Roi me demanda si j'avois vu ma sœur: Oui, Sire. Vous l'avez trouvé changée, & qui parle beaucoup. Il me paroît, Sire, que c'est la

i Vj

mode d'Italie. Monsieur me dit : Votre fœur parle furieufement, elle s'empresse & veut être de tout, elle ne sera de rien, le Grand-Duc ne le veur pas; je ne sais si elle a apporté des cabinets & des tables de Florence. Je lui dis que je n'en favois rien. Si elle en a, elle vous en donnera. Un jour ou deux après, elle vint après-dîner, & elle parla beaucoup, & le Roi lui répondit peu. Elle lui dit: Sire, je sais où je suis demeurée la derniere fois, afin que V. M. commence par-là à me mener, c'est au Labyrinthe. Le Roi lui répondit : Je vous y menerai à l'heure de la promenade. Le Roi envoya querir la Reine, je demeurat après la Reine, le Roi m'appella, je crois qu'il ne savoit que lui dire, puis on monta en calêche, & le Roi nous ramena au châreau, & lui dit : Il est 6 heures, il faut rentrer à 8 à Montmartre, & s'en alla prendre les Dames, & se promenerent. En ce temps-là on jouoit au Hocca; la Reine se mit à y jouer; après avoir fait collation, le Roi revint à 9 heures, & dit à ma sœur: Quoi! vous voilà encore? que dira IV. de Montmartre? Elle se mit à rire, & dit : Je ne viens pas ici tous les jours; quand j'y fuis, il faut bien employer mon temps; c'est assez que j'arrive à minnit, c'est l'heure que les Religieuses se levent pour

aller à Matines, elles font couchées préfentement, je les aurois réveillées. Le Roi & la Reine fe regardoient, & Monfieur me regardoit. Quand je vis M°. la Comtesse de Fiesque, je lui dis: Comtesse, ma sœur n'a pas si bon air à la Cour que vous m'aviez dit, & je crains qu'elle ennuyera si elle y va souvent. Elle trouva M<sup>r</sup>. le Prince d'Harcourt, & le fit mettre dans son carrosse pour l'escorter; on trouva cela fort ridicule quand on le fut. Me. du Desan étoit sa Dame d'honneur, qui faisoit tous les jours mille saures; elle l'étoit de Me. de Guise aussi : elle sit venir sa fille, ne parut plus, & mourut ensuite bien à propos; on commençoit à connoître que toute son habileté n'avoit confisté qu'à gagner 40000 écus tant du Roi que du Grand-Duc pour avoir fait venir ma fœur en France, qui n'avoit autant d'envie d'y venir que fur un horoscope qu'on lui avoit fait qu'elle gouverneroît le Roi. Cela faisoit que la Reine ne la pouvoit fouffrir, elle n'avoit rien à craindre, elle ne le vouloit gouverner que pour faire rendre les Etats au Duc de Lorraine, & l'épouser; elle n'avoit que cela dans la tête, dessein assez chimérique à une semme qui a un mari & trois enfants. Elle disoit qu'il y avoit des Casuistes à Rome qui avoient

dit qu'elle n'étoit pas mariée, parce qu'elle n'y avoit pas confenti. Elle avoit toujours confervé un commerce avec Mr. de Lorraine jusqu'à ce qu'il fût marié avec la fæur de l'Empereur, veuve du Roi Michel de Pologne; & ce qui est de plus surpre-nant, est que Me. de Lisse-bonne conduifoit toute cette intrigue avec la participation de M°. de Guise & de M°. de Montmartre. Je ne comprends pas comme des personnes qui avoient autant d'esprit & de vertu, pouvoient se flatter dans une telle chimere; quand Monsieur de Lorraine fe maria, elle eut la jaunisse; & quand il mourut; elle affecta de ne pas le regretter; il étoit son cousin germain, & elle pouvoit témoigner du regret de la perte d'un homme de ce mérite-là : elle affecta ce jour-là une grande gayeté.

Depuis que M<sup>ne</sup>. de Nantes commença à avoir dix ans, M<sup>r</sup>. le Prince songea à la faire épouser à M<sup>r</sup>. le Duc. Madame la Princesse qui ne venoit jamais à la Cour, y sit de longs séjours. Un soir que l'on soupoit chez le Roi, l'étois enrhumée, je toussai beaucoup: M<sup>ne</sup>. de Bourbon qui n'est pas belle, s'avisa de trouver cela plaisant, & d'en rire avec Madame la Princesse de Conti; & à mesure que je toussois, elle rioit & regardoit Monsei-

gneur. Le Roi vit que cela me faifoit de la peine; il dit : Mon fils & la Princesse de Conti se sont souvenus d'un homme qui est la plaisanterie du dernier voyage; je toussai encore, cela continua; je sortis de table, & je m'en allai dans la chambre du Roi, ¡où je restai un demi-quart d'heure jusqu'à ce que ma toux sût pas-sée, & à mon retour, je dis: J'avois peur que ce ne fût manquer de respect de de-meurer avec mon rhume & ma toux. On fortit de table, Me. la Dauphine demeura peu à l'appartement, je la fuivis, & lui dis : Je crois que vous aurez bien remarqué les ris de Me, la Princesse de Conti & de M<sup>11e</sup>, de Bourbon. Cela m'a paru fort impertinent, me dit-elle, & vous avez vu que le Roi a fait ce qu'il a pu pour les en empêcher sans y pouvoir réussir. Le lendemain tout le monde en parla, & l'on s'adressa à moi; je disois : Ce font de jeunes créatures qui ne savent de quoi elles rient, elles ont besoin d'avoir des gouvernantes pour leur apprendre à vivre, & desamis pour leur dire que cela leur sied fort mal. Me. la Princesse de Conti rougit trop lorsqu'elle rit, & l'autre laidit. Mr. le Prince & Me. la Princesse furent au désespoir; depuis que Mr. de Vermandois fut mort, ils fongeoient à la

faire épou'er à Mr. du Maine, & ils ne vouloient pas qu'elle me déplût : cela fit beaucoup de bruit. M<sup>He</sup>. de Bourbon avoit le bras droit incommodé, il paroiffoit plus court que l'autre, & même elle ne l'allongeoit pas aisément. Je me souviens qu'on m'avoit dit qu'elle avoit eu les écrouelles, & que des drogues que l'on lui avoit mis l'avoient estropiée. Je le dis à M°. de Montespan : Ce sera un beau couple, si Mr. du Maine l'épouse. Un boîteux & une manchotte: elle me dit qu'on n'y fongeoit pas. Me. de Montespan conta à M°. de Thianges l'aversion qui m'avoit prise pour M<sup>11e</sup>. de Bourbon fur son rire; la peur que j'avois qu'on ne fongeât à la marier au Duc du Maine; & tout ce que j'avois dit : Me. de Thianges le dit à Mr. le Prince, & Madame de Montespan le dit au Roi. Un jour que j'étois chez Me. de Maintenon, le Roi y vint, & me parla de cela, & me dit qu'il ne falloit pas m'inquiéter que l'on mariât le Duc du Maine sans ma participation; qu'il m'avoit trop d'obligation; qu'il ne falloit pas aussi que je me sachasse si aisément, & que je prisse des aversions pour si peu; que Mr. le Prince & Me. la Princesse étoient au désespoir. Je dis qu'il n'en falloit plus parler, & que fi

elle épousoit M<sup>r</sup>. le Duc du Maine, je ne les verrois ni l'un ni l'autre. Le Roi étoit fort embarrasse, & moi fort siere; je les laissai, & je m'en allai. Quelque temps après, le mariage de M<sup>n</sup><sup>e</sup>. de Nantes se sit sans que personne m'en donnát part, que M<sup>e</sup>. de Montespan, qui m'écrivoit comme elle auroit sait d'une autre nouvelle: je ne m'en souciois guere. Avant que de partir, je voyois tous les jours M<sup>r</sup>.... à Clagny, qui faisoit sa cour à M<sup>n</sup><sup>e</sup>. de Nantes, qui étoit belle comme les Anges, & lui ford laid, gros, la taille gâtée, beaucoup d'esprit, qui promettoit beaucoup.

Quand je retournai à Paris, j'allai à Fontainel·leau où étoit la Cour. M<sup>r</sup>. le Cardinal de Bouillon fut exilé aux noces de M<sup>e</sup>. la Duchesse, parce qu'il voulut manger à la table du Roi, qu'on lui resufa; il ne sit point le mariage. Depuis la mort de M<sup>r</sup>. le Prince de Conti, M<sup>r</sup>. son frere n'avoit point sorti de Chantilly auprès de M<sup>r</sup>. le Prince : ce séjour-là lui a été sort avantageux pour le rendre le plus honnête homme du monde; M<sup>r</sup>. le Prince l'aimoit chérement. On sit au jour de l'an M<sup>r</sup>. le Duc de Chartres, M<sup>r</sup>. le Duc de Bourbon & M<sup>r</sup>. le Prince de Conti, Cordons bleux. Celui-ci arriva le matin à Versailles, y dina, & s'en retourna à

Chantilly; on admira fon bon air, fa bonne mine. Mr. de Lauzun vivoit à son ordinaire, jouoit beaucoup chez Monfieur, voyoit moins Monseigneur, suisoit le dévot, c'est-à-dire, des retraites aux PP. de la Doctrine Chrétienne : M°. la Comtesse de Lauzun vint à Paris loger chez lui, & fe fit Catholique. L'Abbaye de Saintes, qu'avoit Me. de Foix, fut vacante par fa mort; le Roi la donna à Madame de Lauzun, qui étoit Religieuse dans cette maison. La conversion de Me. de Lauzun lui avoit fait avoir commerce avec le P. de la Chaife, & ce fut par-là qu'elle l'eut. Me. de Nogent maria sa fille à un Gentilhomme de Périgord, & un an après, la cadette qu'elle aimoit paffionnément, le sut à Mr. de Brion; elle me fit part de ces deux mariages. La Grande-Duchesse couchoit quelquesois à Versailles, & à St. Germain, dans des appartements d'emprunt; le Roi ne lui en vouloit pas donner; on commenca à la négliger, le Roi en faisoit peu de cas, on la trouvoit ennuyeuse, elle parloit beaucoup & peu agréablement; elle faisoit sans cesse des histoires de son domestique, des chevaux qu'elle achetoit, des noms qu'ils avoient, d'où ils venoient, enfin, des détails de maquignons & do De-

moiselles de campagne qui vont aux soires avec leurs maris, & elle s'habille pre!que de même. Je ne marque ni année ni temps, j'écris selon qu'il m'en souvient; on pourra juger que ces Mémoires ont été faits par intervalle & fans fuite. La Duchesse de Lourbon (elle s'appelloit ainsi pour lors) eut la petite-vérole à Fontai-nebleau, M°. de Montespan s'enserma avec elle, & M°. sa belle-mere; M°. le Prince qui étoit à Chantilly, s'y enferma aussi. Le Roi voulut l'aller voir, M<sup>r</sup>. le Prince vint devant la porte, & lui dit qu'il l'empêcheroit d'entrer : il y tomba malade, & y mourut le 11 de Septembre 1686. Ce fut une grande perte pour l'Etat dans les conjonctures présentes; il auroit bien servi le Roi, il paroît que sa tête étoit aussi bonne que son cœur, puisque le plus grand Capitaine que l'on ait présentement étoit son disciple, Mr. de Luxembourg; il a appris fous lui. Il écrivit au Roi une fort longue lettre, pour lui demander pardon de ce qu'il avoit fait qui avoit pu lui déplaire; elle étoit fort chrétienne, aussi-bien que sa mort.

J'aurois voulu qu'il n'eût pas prié le Roi que Me, sa femme demeurât toujours à Châteauroux; j'en sus sort sâchée, je rappellai notre ancienne amitié, & j'oubliai tout ce qu'il m'avoit fait. J'étois malade dans le temps qu'il mourut, j'avois une colique qui m'avoit duré 4 jours, pendant lesquels M<sup>r</sup>. de Lauzun venoit tous les jours à ma porte.

Il y eut quelque mouvement en Angleterre, qu'excita Mr. de Monmouth, dont je ne parlerois point sans que cela obligea M'. de Lauzun à demander permission d'aller en Angleterre chercher la guerre. Ce voyage a été loué des uns, & blâmé des autres; il n'en revint pas fort content, il rapporta beaucoup d'effets. J'étois à Eu quand il passa à Abbeville; il envoya un Gentilhomme pour me saire ses compliments; je crois qu'il m'écrivit, je ne lui fis point de réponse. Il acheta force marchandifes de la Chine, il m'en envoya une quantité de très-jolies à Choify; je ne voulus pas les recevoir, le Gentilhomme les étala fur des tables chez Rollinde qui y a une maison, je ne pus m'empêcher de les aller voir, & je m'empêchai bien de les recevoir depuis qu'il étoit mal avec moi; mes sœurs qui s'étoient tant déchaînées contre lui, ne perdoient pas d'occasion d'en dire du bien, & de le louer. La Grande-Duchesse s'accoutuma d'aller à St. Même tous les étés, & delà à Alençon, & tous les jours elle venoit quand M°. de Guise étoit à Paris, diner & jouer chez elle. Depuis la more de ma belle-mere que ma fœur estallée à Alençon, elle y va toutes les années depuis l'Afcenfion jufqu'à la St. Marcin en été. Il prit fantaitie à la Grande-Duchesse de me dire : On m'a ordonné les eaux de Forges pour mon mal de gorge, j'ai envie d'aller avec vous à Eu pour les y prenare; c'étoit à Versailles dans la promenade qu'elle me fit cette proposition; je lui répondis: Je serois bien-aise de vous faire ce plaisir, & vous devez songer que j'ai des mesures à garder avec le Grand-Duc qui a toujours parfaitement bien vécu avec moi. Je vais bien à Alençon, me ditelle. Je lui répondis : Ce n'est pas de même, Me. de Guise n'est pas si bien avec lui que moi. Elle me répliqua en colere: Vous menagez ce ridicule pendant que tout le monde s'en moque, je ne l'ai pas fait quand je suis venue ici; je lui ai sait accroire que je me voulois faire Religieuse à l'Hôpital de Poitiers; il l'a cru, je me moque de lui, je ne lui tiendrai rien de tout ce que je lui promettrai. Elle continua fur ce ton-là de longs difcours dans de grands emportements que j'écoutois avec pitié; je lui laissai tout dire, & ne lui répondis rien. On nous vint avertir que la Reine fortoit le foir, je demeurai à som coucher; & comme le Roi fortoit, je lefuivis dans fon petit fallon, je lui contai ce qui s'étoit passé; il me dit que j'avois bien fait, & que le Grand-Duc ne vouloit pas qu'elle allât hors de Montmartre, que c'étoit une folle. Elle bouda, & il n'en fut ni plus ni moins.

M°. de Guise me sit deux tours admirables : depuis la mort de sa mere, elle étoit extrêmement brouillée avec Mile. de Guise, de maniere qu'elle ne vouloit plus loger avec elle; je pris l'occasion de me décharger sur elle de la moitié du palais de Luxembourg, que je m'étois obligée de prendre tout entier après la mort de ma belle-mere par un traité que j'avois figné avec elle, & qui avoit été fait par l'avis de M<sup>rs</sup>. le Maréchal d'Etrées, Colbert & le Pelletier, Ministres d'Etat, que le Roi avoit commis pour nous régler. Ma fœur vint loger au Luxembourg, & quelque temps après elle s'avisa de vouloir le vendre à M<sup>r</sup>. le Duc le Luxembourg; il a toujours en grande envie de l'avoir, & elle avoit oublié que par les tèrmes de notre contrat, elle n'en pouvoit disposer que de mon consentement. L'Evêque d'Autun, dont le manege & la bonne foi font assez connus, s'étoit mélé de cette négociation: il l'avoit commencée par

accommoder ensemble Me. & Mile. de Guise, & par les vouloir faire demeurer ensemble. M°. de Guise vendoit à Mr. le Prince le Luxembourg, & prenoit pour une partie du prix l'hôtel de Condé, où M°. & M<sup>ne</sup>. de Guife devoient loger ensemble. Quand les affaires surent ainfi difpofées,  $\dot{ ext{M}}^{ ext{r}}$ . le Prince-vint me trouver, & me dit: J'ai fous votre bon plaisir sait un traité du Luxembourg, c'est-à-dire de la part de M°. de Guife; je crois que vous aimerez mieux nous avoir logés avec vous qu'elle. Je lui parus furprise, & je lui répondis: Nous sommes bien ensemble, nous ne le serons peut-être pas si nous logeous dans la même maison. Je lui demandai ensuite s'il en avoit parlé au Roi. Non, me répondit-il, j'attendois votre agrément. Je lui dis : Je crois que Me. de Guise ne le peut vendre, que le Roi a les droits de la Grande-Duchesse qui y avoit une part; on vous amuse d'une affaire qui ne se pout saire : je continuai de lui en parler en Normande. Le soir je le dis au Roi, qui me parut surpris, & qui me dit que j'avois raifon de n'y pas confentir, que M'. le Prince ne lui en avoit jamais parlé. Je lui dis que j'irois le lendemain à Paris pour voir si Mr. le Prince pouvoit l'acheter, que je croyois que Me. de Guise s'étoit embarquée malà-propos, comme elle fatfoit fouvent avec fon bon esprit. Il y a apparence que le Roi leur témoigna ne les pas approuver : M<sup>r</sup>. le Prince vint le lendemain me voir, je revenois de la messe des Carmes à picd, je le trouvaiau bas du degré dans fa chaife, qui avoit la goutte. Il me dit : En quelque état que je sois, j'ai voulu venir ici pout vous faire les excuses de mon fils, & pour vous dire que je ne savois rien de cette affaire; on ne peut pas mieux en user que vous avez sait; & sur cela il me fit mille honnêtetés. Je vis l'après-dîner M<sup>r</sup>. de Longueville, qui me dit : C'est l'Evêque d'Autun & Gourville qui mettent cela dans la tête de Mr. le Duc; le Luxembourg est trop grand; il est si pe-tit, & toute sa famille, que feroit-il là? Mon frere en a été fort fâché.

Quand M<sup>r</sup>. le Duc épousa M<sup>ne</sup>. de Nantes, M<sup>e</sup>. de Guise èrut qu'après ce mariage on pouvoit accabler tout le monde; on crut la conjoncture d'autant plus savorable, que M<sup>r</sup>· le Prince & moi étions mal ensemble; il seroit bien-aise de saire voir de nouvelles marques de sa faveur; jamais M<sup>e</sup>. de Guise ne s'étoit tant empressée à me saire des amitiés, elle me rendit des soins. J'eus un petit abcès derrière

riere la tête, qu'il fallut ouvrir; elle y voulut être, elle se mit la tête contre la muraille, & pleura quand on y mit une tente. Ces actions me furent suspectes, & je dis en ce temps-là à Rollinde & à d'autres : Madame de Guise a machiné contre moi; elle me fait beaucoup d'amitié, & je la connois. Un jour que je revenois de Versailles, je dinai à Paris pour aller coucher à Choify, où je ne voulois étre qu'un jour; il y vint un de mes amis, un Officier des troupes, qui me demanda si je savois que le marché que Me. de Guife avoit fait du Luxembourg avec M<sup>r</sup>. le Prince étoit rompu. Je lui dis : Je ne fais ce que c'est, contez-moi ce que vous en savez. Il dit qu'il venoit de voir un tel, qu'il me nomma, cet homme que je connois m'a dit: Savez-vous ce que c'est que l'affaire de Me. de Guise avec Mr. le Prince, & Mademoiselle le sait-elle? Je lui répondis: Il y a quelques jours que je n'ai pas vu Mademoifelle, je n'en fais rien, & peut-être ne le sait-elle pas aussi. Vous lui pouvez dire que comme j'étois chez Mr. de Gourville ce matin, Mr. de Charmont y est venu, & Gourville est allé à lui, & lui a dit: Vous pouvez mander à M<sup>e</sup>. de Guise (elle étoit partie pour Alen-çon) que M<sup>e</sup>. le Prince lui est sort obligé Tome VII.

de l'honneur qu'elle lui a fair, que c'est une affaire rompue tout-à-fait ici, le Roi ne l'a pas trouvé à propos. Charmont s'en alla, & Gourville, à qui cet homme demanda ce que c'étoit, lui répondit que M°. de Guise vouloit vendre sa part du Luxembourg, & que le Roi ne l'a pas voulu. Je sus fort surprise de cela, & fort obligée au Roi d'en avoir si bien usé pour moi, sans que je lui en aye parlé; je sus presque tentée de m'en retourner à Versailles, mais cela auroit paru trop affecté. Je demeurai le Samedi à Choify, le Diman-che j'allai coucher à Versailles, & n'en parlai à personne; le Lundi avant que le Roi vînt, je me trouvai en tiers avec Me. la Dauphine & Madame. Je leur dis: Comme vous n'êtes pas dévotes non-plus que moi, que nous sommes de bonne soi, & que nous ne voulons tromper personne, je m'en vais vous dire un tour que Me. de Guise m'a fait. Elles furent surprises, & condamnerent son procédé. J'attendis le Roi dans le dernier cabinet, Monsieur qui alloit devant le Roi me dit : Que faitesvous-là, voulez-vous parler au Roi? Je lui répondis: Passez votre chemin; le Roi s'arrêta, & Mr. de Duras qui étoit en quartier, passa. Je commençai par rendre mes très-humbles graces au Roi de ce

qu'il avoit eu la bonté de ne me pas laisser mettre sur le carreau, & d'être obligée d'aller louer une chambre garnie dans la rue de la Huchette. Qui vous a dit cela, me dit le Roi? Je répondis: Je n'en demande pas davantage, je sais ce que c'est. Je vous assure qu'il n'en est rien, répliqua le Roi. Je suis charmée, Sire, des bontés de V. M.; on ne peut pasêtre plus reconnoissante que je suis, ni plus contente que vous connoissez ma sœur telle qu'elle est, pendant qu'elle fait la dévote. Vous devez être sûre de mon amitié; ma cousine, cela n'est point, allez diner. Sire, je sais ce que j'en dois croire: Monsieur étoit en grande curiosité; lorsqu'il eut dîné, il alla chez le Roi, je lui dis: J'irai chez vous vous dire ce que j'ai dit au Roi. J'y allai, il me dit qu'il avoit demandé au Roi ce que c'étoit, que le Roi lui avoit dit : Je suis étonné que ma cousine sache une affaire si secrete; j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle ne le sût pas, jugeant bien qu'elle se fâcheroit de ce que sa sœur de Guise a voulu faire, qui est de vendre encore sa part du Luxembourg à Mr. le Prince, à qui je dis lorsqu'il m'en parla: Et ma cousine, comment serez-vous unis? Vous n'êtes déja pas trop bien avec elle. Il me répondit : Me. de Guise ma assuré

qu'elle en seroit fort contente: & moi je vous assure du contraire, dit le Roi, & qu'elle n'y consentira jamais. Si Votre Majesté ne le veut pas, je n'y songerai point. Le Roi lui dit: Ce n'est pas moi, je vous réponds qu'elle n'y consentira jamais, & que cette assaire vous fera de l'embarras, il est bon même qu'elle n'en fache rien. Monsieur m'ajouta: Vous êtes fort obligée au Roi, il m'en a parlé avec beaucoup de bonté. Je me plaignis à quelques amis & amies, de Me. de Guise & de son procédé. Elle écrivit une lettre à l'Evêque de Dax, où elle désavouoit l'affaire, & dit qu'elle n'en avoit pas entendu parler. Je répondis simplement : Je la connois il y a long-temps, elle est fille de sa mere, je la reconnois par-là. Quand elle revint, elle me sit aussi bonne mine que si elle en avoit bien usé avec moi. Mr. le Prince fut honteux; un jour chez M<sup>e</sup>. de Montespan il en parla à la Comtesse de Fiesque, & lui dit : Je n'en aurois jamais parlé au Roi sans que M<sup>e</sup>. de Guise m'en pressa fort; elle m'assuroit que Mademoiselle en seroit ravie, à moins de cela comment y fonger? Trouvez moyen de placer cela dans quelques conversations, & que Mademoiselle le sache. Il s'ennuyoit d'être mal avec moi, son

humeur inquiete ne lui permettoit pas de demeurer long-temps dans une même situation, & moi je ne lui faisois pas mauvaise mine. Je voyois que j'avois eu tort dans mon chagrin de dire quelques perits défauts de M<sup>ne</sup>. de Bourbon, ce qui avoit fort fâché Mr. le Prince qui vivoit encore dans ce temps-là. Je ne laissai pas dans les occasions de voir Me. la Princesse. Me. la Princesse Palatine mourut, j'y allai, & je trouvai Mr. le Prince, à qui je fis mille amitiés. Il me dit : Je suis sensible à tout ce que vous me faites de bien & de mal. Je lui dis, j'ai toujours les mêmes sentiments pour vous; & si j'ai agi d'une mamiere qui vous ait déplu, les gens qui font prompts doivent pardonner à ceux qui le font comme eux. Je crois ne l'avoir pas vu depuis ce jour-là. Mr. de Lauzun vivoit à son ordinaire, toujours dans l'obscurité, il faifoit parler de lui, & fouvent par des aventures qui me fâchoient. Quand je revins d'Eu en 1688, on habilla mes gens de neuf. Un jour comme je me promenois dans le parc de Versailles, je rencontrai le Roi, il s'arrêta pour me parler.

Fin des Mémoires de Mademoiselle de Nontpensier.





# SUITE

DES

# MÉMOIRES

DE

MADEMOISELLE

D E

# MONTPENSIER,

OU

### DIVERSES PIECES

De la composition de cette Princesse, ou qui servent à son Histoire.

\* Lettre de Mademoiselle à Madame de Motteville.

A St. Jean-de-Luz, le 14 Mai 1660.

L'ÉTANT trouvée auprès de vous l'autre jour, lorsque vous causiez chez la Reine avec de vos amies du bonheur de la vie retirée, il me sembla que

<sup>\*</sup> Voycz les Mémoires, Tome V, pag. 117.
G iv

votre conversation n'avoit jamais été plus charmante & plus agréable. Je l'écoutai avec plaisir, & depuis j'ai passé de bonnes heures à y penfer. Le lieu où nous fommes est le plus propre du monde à entretenir de semblables pensées; car l'on rêve bien doucement lorsqu'on se promene sur le bord de la mer. Ainsi, Madame, je me suis imaginée que vous ne trouveriez pas mauvais que je vous fisse part des fentiments que vous m'avez donnés, & de l'opinion que j'estime qu'it faut avoir pour rendre cette retraite dont vous parliez, divertissante. Premiérement, Madame, il faudroit, à mon avis, que les personnes qui voudroient se retirer de la Cour ou du monde, s'éloignassent de l'un & de l'autre sans en être rebutées; mais qu'elle le sissent par la connoissauce du peu de solidité qu'on trouve dans ce commerce, & même parmi ses amis. Il y a eu de fort honnêtes gens de tout fexe, qui n'ayant pas eu autant d'habileté que vous & moi à la Cour, ont pu néanmoins s'en éloigner par le mépris de la fortune, & il est aisé de ne pas s'en foucier quand on est parvenu par ses soins ou par sa naissance à en avoir une honnête & selon sa condition. On peut aussi se trouver en âge où l'ambition est moins

vive, & où les personnes fort raisonnables peuvent s'en guérir facilement. Car je riens qu'il y a des temps qu'il seroit aussi honteux d'en être tourmenté, qu'il l'avoit été de s'y être montré toujours insensible. Comme on doit faire ce raisonnement en toutes fortes de conditions, & qu'il est, comme vous favez, des héros & des héroïnes de toutes manieres, austi nous faut-il de toutes sortes de personnes pour pouvoir parler de toutes fortes de choses dans la conversation, qui a votre goût & au mien est le plus grand plaisir de la vie, & presque le seul à mon gré. Néanmoins j'opinerois assez qu'il n'y eût point de gens mariés, & que ce fussent toutes per-fonnes veuves, ou qui eussent renoucé à ce facrement; car on dit que c'est un embarquement fâcheux. Vous favez si l'on dit vrai, & si l'on est heureux d'en être dehors. Pour moi je décide là-dessus d'une maniere que ceux qui ne me connoîtront pas ne devineront pas qui je suis par ce que j'en dis. Il seroit bon de concerter tous ensemble du lieu de l'habitation, & délibérer si l'on choisiroit les bords de la Loire ou ceux de la Seine. Quelques-uns aimeroient mieux les bords de la mer. Pour moi qui n'aime pas naturellement l'eau, j'aimerois mieux la vue de la mer

& des rivieres un peu en éloignement; & que ma maison fût située dans le voisinage d'un grand bois, & que l'on y arrivât par de grandes routes, où le soleil se seroit voir à peine en plein midi. Je la bâtirois de la plus agréable maniere que je pourrois l'imaginer. Les dedans seroient de même fort propres & point magnifiques, non plus que les meubles : car il ne convient pas, quand on méprise tout, & que l'on veut paroître au-dessus de toutes choses, d'avoir la foiblesse de s'attacher à la superfluité. Je voudrois que cette maison sût environnée de jardins, & que le terroir en fût propre à produire les plus excellents fruits. Je prendrois un grand plaisir à faire planter, & à voir croître tous ces arbres différents. S'il y avoit de quoi faire des fontaines. je n'en serois pas fâchée; mais j'aimerois mieux la vue que l'eau. Pour mieux dire, chacun feroit bâtir sa maison à sa fantaifie, les uns dans le fond d'un bois, les autres au bord de la riviere. La situation que je choisis pour moi, laisse de quoi choisir aux autres, parce qu'au bas de la côte où je m'imagine cette belle forêt, & d'où l'on pourroit se faire une si belle vue, je prétends qu'il y auroit de grandes prairies, & qu'elles seroient coupées de

ruisseaux d'une cau claire & vive, qui en ferpentant fur l'herbe, iroient gagner la riviere. On se visiteroit à cheval, en calêche ou avec des chaises roulantes; quelquefois à pied, quelquefois en carrose, si ce n'est que je pense que peu en auroient. Le foin d'ajuster sa maison & son jardin occuperoit beaucoup. Ceux qui aiment la vie active travailleroient à toutes sortes d'ouvrages, comme à peindre ou à dessiner, & les paresseux entretiendroient coux qui s'occuperoient de la forte. Je pense qu'on liroit beaucoup, & qu'il n'y auroit personne qui n'eût sa bibliotheque. On ne romproit point le commerce qu'on au-roit avec ses amis de la Cour & du monde; mais je pense que nous deviendrions tels, qu'il leur seroit plus glorieux de nous écrire, qu'à nous de leur faire réponse. Je me persuade que dans ce bois que je me figure, ou dans quelque belle allée, il y auroit un jeu de mail. C'est un jeu honnête, & un exercice convenable à la santé du corps, qu'il est bon de ne pas négliger en fongeant à celle de l'esprit. On nous envoyeroit tous les livres nouveaux, & tous les Vers, & ceux qui les auroient les premiers auroient me grande joie d'en aller faire part aux autres. Je ne doute point que nous n'eussions quelques per-

Gyj

sonnes qui mettroient aussi quelques Ouvrages en lumiere, chacun felon fon ta-Ient, puifqu'il n'y a personne qui n'en ait tout-à-fait de dissemblables quand on veut suivre son naturel. Ceux qui aiment sa musique, la pourroient entendre, puisque nous aurions parmi nous des personnes qui auroient la voix belle, & qui chanteroient bien, & d'autres qui joueroient du luth, du clavessin, & des autres plus agréables instruments. Les violons se sont rendus si communs, que sans avoir beaucoup de domestiques, chacun en ayant quelques-uns auxquels il auroit fait apprendre, il y auroit moyen de faire une fort bonne bande quand ils seroient tous ensemble. Je ne trouverois point à redire, que lorsqu'on seroit obligé d'aller à la Cour ou aux grandes Villes, foit pour affaires, ou pour rendre quelques devoirs de parenté, on ne s'en dispensat point. Je ne voudrois pas que l'on fit les farouches, en disant: Je ne veux assister à nulle sête, je ne ferois pas une visite pour mourir: & quand j'y ferois, je voudrois m'accommoder aux autres, & me rendre commode. Néanmoins je crois que je m'ennuyerois fort, & que j'aurois grande joie de retourner; mais je ne le témoignerois pas, de crainte que cette affectation ne me

fit hair & ne m'exposât à la raillerie d'autant plus dangereuse qu'elle seroit bien sondée, & qu'on se l'attire par des saçons ridicules. Comme les personnes du monde se déguisent présentement, & que cette façon de saire qui n'étoit pas bienséente aux gens de condition autrefois, s'est maintenant mise en usage, je ne désap-prouverois pas que parmi nous on prit aussi quelquesois ce divertissement, mais d'une maniere moins folle. Je voudrois qu'on allât garder les troupeaux de moutons dans nos belles prairies; qu'on eût des houlettes & des capelines, qu'on dinât sur l'herbe verte de mêts rustiques & convenables aux bergers, & qu'on imitât quel-quefois ce qu'on a lu dans l'Aftrée, fans toutefois faire l'amour, car cela ne me plaît point en quelque habit que ce foit. Lorsqu'on seroit revêru de celui de berger, je ne désapprouverois pas qu'on tirât les vaches, ni que l'on fît des fromages & des gâteaux, puisqu'il faut manger, & que je ne prétends pas que le plan de notre vie soit sabuleux, comme il est en ces romans, où l'on observe un jeûne perpétuel, & une si sévere abstinence. Je voudrois au contraire qu'on pût n'avoir rien de mortel que le manger. Mais il saut sinir par ce qui doit être la sin de toutes choses,

#### 158 LETT. DE MADEMOISELLE

Après avoir beaucoup rêvé fur le bonheur de la vie, après avoir exactement lu les Histoires de tous les temps, examiné les mœurs & la différence de tous les pays, la vie des plus grands Héros, des plus parfaites Héroines & des plus sages Philosophes de tous les fiecles passés, je ne trouve personne en tout cela qui ait été parsaitement heureux, & j'ai remarqué que ceux qui n'ont point connu le Christianisme le cherchoient sans y penser, s'ils ont été fort raisonnables; & sans savoir ce qui leur manquoit, s'appercevoient bien qu'il leur manquoit, quelque chose. J'ai remarqué aussi, que ceux qui l'ayant connu l'ont méprifé, & n'ont pas suivi ses préceptes, ont été malheureux, ou en leurs personnes, ou en leurs états; qu'il est difficile ensin de faire rien de bon sans songer à sa fin. La nôtre doit être notre salut. Ainsi toutes personnes y doivent penser. Je voudrois que dans notre désert, il y eût un couvent de Carmélites, & qu'elles n'excédassent point le nombre que Sainte Thérese marque dans sa Regle. Son intention étoit qu'elles fussent Hermites, & le séjour des Hermites est dans les bois. Leur bâtiment seroit fait sur celui d'Avila, qui fut le premier. La vie d'Hermite nous empêskeroit d'avoir un commerce trop fré-

quent avec elles. Mais plus elles seroient retirées du commerce du monde, plus nous aurions de la vénération pour elles. Ce feroit dans leur Eglise qu'on iroit prier Dieu. Comme il y auroit d'habiles Docteurs retirés dans notre désert, on ne manqueroit pas d'excellents Sermons; ceux qui les aimeroient iroient plus souvent, les autres moins, sans être contraints dans leur dévotion. J'approuverois fort qu'il y eût aussi une belle Eglise servie par des Prêtres féculiers, habiles & zélés, & qui iroient instruire les villages voisins. Je ne voudrois pas néanmoins qu'ils prêchassent fans mission, car j'aime l'ordre en toutes choses. Je voudrois que nous eussions un hôpital où l'on nourriroit de pauvres enfants, où on leur feroit apprendre des métiers, & où l'on recevroit des malades. L'on se divertiroit à voir travailler les uns, & l'on s'occuperoit à fervir les autres. Enfin, je voudrois que rien ne nous manquât pour mener une vie parfaitement morale & chrétienne, de laquelle les plaifirs innocents ne sont pas bannis. Au contraire, on peut dire que c'est-là qu'on les goûte véritablement.

Devine si tu peux, & répende si tu l'oses.

## RÉPONSE

#### DE MADAME DE MOTTEVILLE.

L est juste, grande & illustre Princesse, que vos idées surpassent les miennes, que leur perfection & leur beauté conviennent à la hauteur de votre naissance, & que toutes les productions de votre bel esprit nous marquent en toutes choses la différence qui est entre vous & les autres personnes de votre sexe. Dans l'inclination que j'ai toujours eue d'estimer la solitude, j'avois souvent trouvé que les bois, les prés, les ruisseaux & les rivieres qui formeroient un agréable désert, seroient fans doute une délicieuse retraite pour des personnes raisonnables qui voudroient mépriser le monde, & qui le connoissant bien la voudroient pour vivre dans une vie innocente, & entiérement foumise aux divines Loix de l'Evangile. J'avois cru que cette vie seroit heureuse si l'on pouvoit joindre à la piété Chrétienne la fagesse des Philosophes, & la politesse des fabuleux bergers de Lignon. Mais, belle Amelinte, je n'aurois jamais cru qu'on pût perfectionner cette forte de vie

au point que vous avez fait, qu'on pût affembler tant de contraires enfemble, & trouver le moyen, en suyant la superfluité, d'orner nos déserts de pompe & de grandeur. Il est vrai que vous avez bâti une demeure qui me paroît plus propre à une Princesse qu'à une Bergere : vous y avez introduit des calêches & des carrosses, & vous ne voulez garder les brebis que par divertissement. Mais je vois bien ce que c'est : Vous êtes née pour commander & pour porter des Couronnes. Cela vous est si naturel, & il est si raisonnable que cela soit ainsi, que je ne m'étonne pas de ce que sans y penser vous vous êtes établie notre Souveraine. Cette puissance, grande Princesse, vous est légitimement due, en tous les lieux que vous habiterez; & sans être Merlin, je prédis que bienheureux sorent les Pauple que vous deignerez com feront les Peuple que vous daignerez commander. Si votre Philosophie vous convie à chercher nos bois plutôt qu'un Empire, je suis assurée que la félicité de vos solitaires sujets sera si grande, que tous les Rois du monde auront sujet de l'envier. Vous ferez honte à ces anciens Législateurs qui ont donné des loix aux Grecs & aux Romains. Ces illustres Sages n'ont établi qu'une fausse sagesse, & n'ont gouverné que des Peuples abandonnés à la volupté

& à tous les déréglements que le Paganifine leur promettoit. Mais les vôtres, aimable & vertueuse Princesse, sont beaucoup plus parfaites; car elles bannissent les passions, ordonnent la pratique de la vertu, & font régner l'innocence même dans les plaisirs. Par elles vous faites dominer l'Auteur de tout être créé, & vous imprimez dans le cœur de tous vos sujets cette admirable vérité, que les choses visibles sont pour un temps, mais que les invisibles sont éternelles, & qu'il faut par conséquent leur donner les prémices de nos desirs & de nos foins. C'est pour quoi, généreuse Princesse, nous nous y foumetrons fort volontiers, & vous supplions de nous commander, & de nous conduire dans le chemin de la sagesse. Mais comme il est de l'ordre de la raison que les inférieurs vivent différemment de leurs Souverains, nous choisissons d'être toujours bergers, & d'avoir pour principale occupation de garder nos troupeaux, parce que nous croyons que la longue ha-bitude de la vie folitaire nous fera acquérir ce que vous possédez naturellement; c'est-à-dire, nous donnera beaucoup d'esprit & de lumiere, nous élevera l'ame à la contemplation des choses célestes & aux belles connoissances, & nous rendra dignes d'être gouvernés par la plus grande

Princesse du monde. Nos premiers peres, qui étoient eux-mêmes de grands Princes, n'ont pas méprisé cette occupation, & le foin de leurs troupeaux ne les a pas empêché de pénétrer jusques dans les Cieux, & d'appercevoir les premiers les différents essets de leurs influences. C'est pourquoi nous tiendrons à gloire de leur ressembler, & d'enrichir notre simplicité des plus riches tréfors de la vie. Nous ne voulons que de petites cabanes, dont nous bannirons non-seulement le magnissque, mais où nous ne voulons souffrir que le nécesfaire. Chacun de nous choisira la situation du lieu de sa demeure selon son inclination particuliere; & comme vous préférez la vue aux autres beautés de la campagne, je fouhaiterois pour la mienne l'obscurité d'un bois, où je voudrois que la nature s'it trouver un ruisseau, qui, se-lon votre goût, iroit en serpentant dans une prairie que je souhaiterois fort proche de mon habitation. Les autres en useroient de même; car la liberté gouver-née par la raison & la justice, feroit un de nos plus sensibles plaisirs. Je voudrois que dans toutes les petites maisons, il y eût des chambres lambrissées de bois tout uni, & dont le seul ornement seroit la netteté,. & que chacun de nous eût un cabinet qui,

felon vos ordres, belle Amelinte, fût rempli de Livres, & dans lesquels les hommes favants produiroient des ouvrages dignes d'éterniser notre champêtre république, & où nous autres bergers nous apprendrions du moins à perfectionner notre vie & nos mœurs, & à jouir de ce repos que nous aurions préféré aux turbulentes agitations de la Cour & du monde. Je voudrois que par vos loix il ne nous fût permis d'avoir que deux ou trois personnes pour nous fervir; car on a toujours remarqué que la quantité de valets trouble le calme des familles. Ce nombre suffiroit pour nous apporter les chofes nécessaires au soutien de la vie, & au soin de la netteté, & pour garder nos troupeaux quand les faisons fâcheuses nous empêcheroient de nous y occuper nous-mémes avec plaifir. Nos habits, grande Princesse, seroient fort simples, mais fort propres, & je crois que vous approuveriez qu'ils sussent aussi éloignés de la vanité que de la laideur. Car il me semble qu'il est nécessaire pour la société civile de se plaire les uns aux autres; & pourvu que cet agrément ne passe point des yeux au cœur, vous auriez sujet d'être satissaite de la sagesse de vos sujets. C'est avec grande raison, belle & charmante Amelinte, que vous avez banni la galanterie de leur commerce, pour y établir seulement le plaisir de la conversation, qui assurément est le seul estimable parmi les honnêtes gens. Mais j'ai grande peur, ma Princesse, que cette loi si sage & fi nécessaire ne fût mal observée; & comme en cela vous feriez contrainte d'y apporter du remede, je pense qu'enfin vous vous trouveriez obligée de permettre cette erreur si commune, qu'une vieille coutume a rendue légitime, & qui s'appelle mariage. Il est fâcheux d'être malade, & plus encore de prendre médecine pour se guérir; mais comme les hommes les plus sains sont ceux qui sont le moins malades, & que les plus parfaits sont ceux feulement qui tendent le plus à la perfec-tion, de même, belle Amelinte, ceux de vos bergers qui approcheroient le plus de celle que vous leur inspireriez par votre exemple, & que vous leur commanderiez par vos ordonnances, seroient les plus louables; vous estimeriez ceux-là, & pardonneriez aux autres, & vous tireriez cet avantage de leur imperfection, que vos Loix & votre République, par leur durée, rendroient votre gloire immortelle. Il faut aussi que votre sévérité souffre que vos solitaires sujets puissent avoir l'esprit galant; car, belle Amelinte, il est bon de per-

mettre aux jeunes gens d'aimer les Vers, & même d'en faire. Il seroit assez difficile, cela étant, d'empêcher que les bergers ne les écoutassent, & même il leur seroit honteux d'en ignorer la beauté. Il faut favoir connoître le péril pour l'éviter, & je fouhaite que vos bergers foient sages par leur choix & par leur inclination, plutôt que par coutume; car l'ignorance & la stupidité ne peuvent jamais produire rien de bon. Les plus belles apprendroient en vous voyant, qu'on peut être fort belle, fort spirituelle, & fort sage tout ensemble. Par vos sages préceptes, vertueuse Amelinte, vous leur persuaderiez que les graces que nous recevons du Ciel ne nous doivent pas convier à l'offenser, & qu'elles seroient bien misérables d'en faire un mauvais usage dans les déserts, puisque vous, grande Princesse, avez conservé tous ces avantages dans toute leur pureté au milieu de la Cour, & dans la royale maison des Rois vos aïeux. où vous avez eu sans doute des esclaves que vous avez méprifés, où l'on vous a donné des louanges sans que vous aviez daigné les écouter, & vous avez été l'admiration des hommes & des semmes, & celle de toute l'Europe, qui est par-tout remplie de l'éclat de votre gloire.

# REPLIQUE

#### DE MADEMOISELLE.

J E m'apperçois par votre réponse que vous n'avez qu'à oser, que vous pouvez tout ce qu'il vous plaît, & que j'avois eu tort d'en être en doute. Mais je suis dans une extrême étonnement lorsque vous me voulez prouver par de vives raifons, qu'il est non-seulement à propos, mais aussi nécessaire de se marier. Pour moi je ne le comprends pas. Cependant comme il faut avoir beaucoup de connoisfance des choses pour en parler pertinemment, comme il faudroit avoir de bonnes raisons pour détruite les vôtres, & que c'en seroit une sort mauvaise de vous dire que ce n'est pas mon avis, je me servirai en cela de cette autorité que me donne le sang de tous les Rois dont vous dites que je suis sortie. Je vous maintien-drai avec assurance, qu'il semble que l'on doit déférer à mon sentiment, que mon avis doit être le maître des autres. Ensin, ce que disent mes peres, que tel est mon plaisir, & tant pis pour ceux qui n'y grouveront pas le leur. Néanmoins pour

#### 168 LETT. DE MADEMOISELLE

vous faire voir que je n'agis pas si absolument, je tâcherai de vous faire connoître que ce n'est point une chose sans exemple, que de voir les personnes accommoder leur inclination au goût & à l'humeur de ceux de qui on dépend. La Marquise de Seneçay m'a dit que dans le village de Randan en Auvergne, jamais une veuve ne s'est remariée, & n'en avoit témoigné la moindre envie à quelque âge qu'elle eût perdu fon mari, parce que feue la Comtesse de Randan en a usé ainsi. Apparemment la Comtesse de Fleix, ni la Marquise sa mere ne feront pas changer cette bonne coutume. Par-là vous pouvez connoître le pouvoir des bons exemples, & combien il prévaut fur les méchantes coutumes; & n'aurois-je pas lieu de croire que l'autorité du mien pourroit détruire dans nos déserts cette erreur qui s'est tournée en bienséance? Mon empire la borneroit-là; c'est pourquoi personne n'auroit droit de murmurer contre moi. Même j'étendrois ma bonté jusqu'à permettre que ceux qui auroient envie de se marier, nous quittassent plutôt que rendre notre solitude une habitation de gens sujets aux infirmités de la nature. Tout le monde n'a pas la force de la surmonter. M<sup>r</sup>. de Luynes nous apprend que la grace n'est pas toujours

jours la maîtresse. Peut-être conviendrezvous qu'il est plus aisé de ne se pas marier que de ne s'ètre jamais marié, & je demeure d'accord que cela peut être; mais rien ne me persuade qu'on puisse avoir envie de se marier quand on est guéri de l'ambition. Or dans notre défert on y renonce absolument, & à toute forte d'intérêt. Îl n'y a donc que l'amour seul qui puisse inspirer cette fantaisie. Et c'est pour cela qu'il me semble que je n'avois pas mal fait de la bannir d'entre nous. Vous voulez qu'il y demeure; mais vous le dois-je permettre? Et s'il vous plaît de songer que de l'amitié on va fouvent à l'amour, n'avez-vous point aussi pensé quelquesois à ces Vers:

C'est un penchant si doux, qu'on y tombe sans peine;

Mais quand il faut changer l'amour en amitié, Que l'amour qui s'y forme est digne de pitié!

Je serois d'avis que dans toutes les maifons, ces Vers sussent écrits en quelques endroits remarquables, comme une sentence infaillible, parce qu'assurément on en pourroit prositer. Mais comme rien ne nous lie & ne nous contient dans notre société, nous nous garantirons encore Tome VII.

du mariage par cette liberté que nous nous conferverons. Elle feroit plutôt un frein pour les passions, qu'une obligation contraignante; au-lieu que dès qu'on est obligé à quelque chose, on la hait, on la déteffe, & en voudroit en être dehors. Cette chere liberté nous feroit connoître qu'il sussit de pouvoir les choses pour ne les pas vouloir. La raisen & le bon sens feroient notre seul but & nos seules obligations. On confidéreroit cependant douceur pour plaindre ceux qui s'y laisseroient tomber; & pour n'y pas glisser nous-mêmes, on remarqueroit que le retour en est fâcheux, & quelle pitié c'est de revenir de l'amour à l'amitié. L'une est commode, honnête, & nécessaire au commerce de la vie & à sa douceur. Ce bon sens & cette raison dont je sais tant de cas, y portent tout-à-fait. C'est un plaisir de durée, de toutes fortes de person-nes, d'âges & de conditions, commandé même par les Loix divines. L'autre, au contraire, est désendu; son commerce est honteux, il est volage & inégal, sans soi & sans probité: c'est un enfant sans raifon, & qui ne la connoît pas. Il ne cause que des inquiétudes, des embarra: & des jalousies : si l'on pense l'avoir arrêté, il échappe, & les pleurs, les gémissements

me le sont point revenir. Ensin, sous quelque prétexte que ce soit, il ne me semble nullement propre à demeurer avec nous. C'est un impie, il se moque du Sacrement, il n'en use que comme les Turcs qui sont aux galeres, lesquels pour quitter leurs chaînes, se sont baptiser, & puis s'en retournent en leur pays plus Turcs que jamais. Voilà comme il est sait. Vous y fieriez-vous après cela, & voudriez-vous voir des Renégats parmi nous? Tout de bon, cela feroit terrible, & encore plus que ce soit vous qui l'ayiez proposé; j'en suis honteuse pour vous : mais je vois bien à quoi il en faudra venir, & ce fera d'expliquer la galanterie, qui de foi est une chose honnète, bien que souvent on la prenne en mauvaise part dans le monde, & qu'on la tourne du mauvais côté, comme on peut faire toutes choses lorsqu'on est mal intentionné. Cette belle galanterie que vous souhaitez parmi nous est assurément bienséante, l'air galant peut convenir à tout; & puisque l'on a dit \* que Sainte Thérese avoit l'esprit galant, qui ne le voudroit point avoir?

<sup>\*</sup> Le grand Evêque d'Osma dit que cette Sainte avoit le même air & la même façon naturelle de s'expliquer, qu'avoit la grande Isabelle, Reine d'Espagne.

puisqu'on voyoit le même air dans tout ce que faisoit l'Infante Isabelle, qui ne voudroit pas que sa maniere d'agir imitât la fienne? Enfin, cette galanterie générale & fans objet, est ce qui se peut permettre parmi nous. Je conviens qu'on la peut chercher dans nos habits avec la propreté & cette modestie que vous y desirez, & qui sont aussi sort à mon gré. Je souffrirois même que cet ajustement se pût louer comme la bonne santé qui paroît sur le visage. Cela n'étant dit que quand il seroit vivi que cette louange ne paroîtroit point une cajolerie; car les louanges qui font véritables se peuvent donner par un esprit de cordialité & d'amitié, que j'approuverois fort, aussi-bien que les soins & la complaisance que l'on auroit les uns pour les autres. Toutesois je m'en dispenle moi-même, parce que ce n'est pas mon esprit; peut-être aussi n'en serois-je pas capable, parce que sans que je m'en apperçoive, la bonté de mon naturel souvent me fait faire des choses que je ne serois pas si j'y songeois; car je crois n'être pas complaisante naturellement. Je voudrois que les hommes eusient pour les Da-mes ces déférences que les honnêtes gens doivent avoir, & qu'ils fussent tou-jours devant elles dans un esprit d'hou-

nêteté & de galanterie; ce que ne font point ceux qu'on appelle les galants du temps; car ils n'ont nulle civilité pour les femmes. Je ne voudrois pas aussi qu'ils en usassent tout-à-fait comme les galants qui font décrits dans les Romans; mais j'en voudrois quelque chose. Je prendrois de tout un peu, pour perfectionner les habitants de l'un & de l'autre sexe. Mais comme rien n'a été parfait en ce monde, il me seroit aussi difficile d'exprimer ce qui est nécessaire pour cela; j'ajouterai seulement, & vous conviendrez avec moi qu'il seroit bon que toutes nos Dames eussent eu une conduite nette & fans reproche, & contre qui la calomnie n'eût pu faire d'impression; car pour n'avoir jamais connu sa malice, c'est une chose presque impossible. Les hommes qui blasphêment sans cesse contre le Créateur, peuvent bien blasphêmer contre les créatures. Je souhaiterois par la même raison, que ceux qui seroient de profession à porter l'épée sussent braves, & qu'ils eussent acquis de la gloire dans leur métier : que nos Docteurs eussent une science extraordinaire, & que leurs mœurs sussent capables de fervir d'exemples ; & ainsi de tous les autres. Mais pour conclure par où j'ai commencé, vous souffrirez encore que je vous

dise que ce qui a donné la supériorité aux hommes a été le mariage, & que ce qui nous a fait nommer le sexe fragile, a été cette dépendance où le sexe nous a assujetties, souvent contre notre volonté, & par des raisons de famille, dont nous avons été les victimes. Ensin, tirons-nous de l'esclavage; qu'il y ait un coin du monde où l'on puisse dire que les semmes sont maîtresses d'elle-mêmes, & qu'elles n'ont pas tous les désauts qu'on leur attribue, & célébrons-nous dans les siècles à venir par une vie qui nous fasse vivre éternellement.

## A cela Madame de Motteville repartis ainsi:

raisons pour combattre vos sentiments, auxquels j'ose dire que les miens ont quelque rapport. Je n'ai été soumise à ce lien qui vous déplait si sort que deux seules années de ma vie. Je n'avois que vingt ans quand la liberté me sut rendue, elle m'a toujours semblé présérable à tous les autres biens que l'on estime dans le monde; & de la maniere que j'en ai usé, il semble que j'ai été habitante du village de Randan. Ces illustres veuves, Madame la Marquise.

de Seneçay & Madame la Comtesse de Fieix sa sille, qui se sont signalées par mille belles qualités qu'elles possedent, & par la gloire de leur veuvage, sont des Héroïnes que j'ai toujours estimées dignes d'être la gloire de toutes les autres semmes. Je vois toujours avec joie que la chest de sont de s chasteté a sait de grands Saints, & j'envie aux Païens l'honneur qu'ils ont eu d'avoir des \* Veitales parmi eux, qui ont mérité par leur pureté, que Dieu qui, parmi toutes fortes de Nations, est toujours le protecteur de la vérité & de l'innocence, fit des miracles en leur faveur. C'est pourquoi, grande Princesse, je suis beaucoup plus disposee à vous admirer qu'à vous contredire, & à vous obéir qu'à vous résister. Vous décrivez si éloquemment les défauts de ce petit Dieu qui cause tant de maux aux hommes, qu'il semble que ce seroit une entreprise trop hardie, que d'oser feulement y ajouter une parole. Vous ref-femblez à ces grands Capitaines qui font accoutumés à vaincre; dès aussi-tôt que vous l'avez voulu combattre, vous l'avez taillé en pieces; après l'avoir défait, vous

<sup>\*</sup> C'est une théologie de semme. Ces miracles étoient saux, parce qu'il n'y avoit ni vericé, ni innocence.

l'avez envoyé aux galeres; & n'étant pas resolue de le bien traiter en aucune condition, vous ne l'en avez tiré qu'à sa honte. Mes armes sont trop foibles pour espérer de lui pouvoir faire du mal après vous. Mais comme j'ai une haine implacable contre lui, je vous supplie très-humblement, illustre Amelinte, de soussirir que je fois un des foldats de votre armée, & que je puisse au moins m'enrôler au nom bre de ses ennemis, que je lui porte quelques coups, & que je puisse, tout abettu qu'il est à vos pieds, lui dire encore quelques injures. Il est toujours à craindre que n'osant se désendre contre vous par le respect qu'il vous porte, il ne puisse à la dérobée tirer quelques sleches par le monde, & pout-être que quelques-uncs de vos bergeres, malgré toutes vos pré-cautions, en pourroient bien avoir leur part. C'est pourquoi il n'y a pas danger que petits & grands lui courent sus. On ne sauroit trop le distance pour les mauvais tours qu'il sait au genre humain. Certes, la tyrannie qu'il exerce sur notre sexe nous doit obliger à l'outrager en toutes occasions où nous pourrons nous venger la lui. Les hommes par lui sont nos cruels de lui. Les hommes par lui sont nos cruels ennemis. Lorsque les Dames les aiment, c'est alors qu'ils croyent avoir plus de

ET DE MIAD. DE MOTTEVILLE. 177

droit de les persécuter, & le bien qu'elles leur sont leur cause toujours beaucoup de mal. Ils cachent sous ces beaux mots d'adoration, de respect & de passion, ce venin dont ils offensent leur gloire. Elles soussirent par leurs trahisons de violentes douleurs; & l'amour légitime, par la froideur de son poison, les prive souvent de bonheur. Ceux même qui sont assez soux pour croire que ses peines sont présérables aux autres plaisirs, nous avoueront que

El mas felice estudo Enque pone el amor, el que bien ama En sin trac un cuidado.

Je sais toutes ces verités, belle Amelinte, je sais de plus que les Loix qui nous soumettent à leur puissance sont dures & insupportables; je sais qu'ils nous donnent en partage la vanité, les louanges, & la bauté, pour mieux usurper sur nous le commandement de la Mer & de la Terre, les Sciences, la valeur, & la puissance de juger & d'être les maîtres de la vie des humains, les dignités en toutes conditions; & ôté la quenouille, je ne vois rien sous le soleil qu'ils n'ayent mis de leur côté. Cependant leur usurpation n'est sondée sur aucun juste prétexte. Les Histoi-

res sont pleines de semmes qui ont gouverné des Empires avec une singuliere prudence, qui ont acquis de la gloire en commandant des armées, & qui se sont faites admirer par leur capacité. La politique n'a point de secrets qu'Isabelle de Caftille, Itabeau d'Angleterre, la Ducheffe de Parme, & Catherine de Médicis dans notre dernier siecle n'ayent sus & pratiqués; & dans le nôtre, nous avons vu que les sciences, qui, malgré les hommes, se sont rendues familieres en tous les temps à beaucoup de femmes, ont enrichi l'esprit de Me. de Braffaz, fans lui ôter fa modestie & son humilité. La chasteté est en nous une vertu nécessaire, sans laquelle coutes les autres perdent leur lustre; c'est pourquoi il est injuste de nous borner à celle-là. Je pense même que les hommes ne nous l'auroient pas donnée en partage, sans qu'ils ont pensé que comme elle nous est sacile à pratiquer, ils prétendent aussi que nous en méritons fort peu de louanges. J'en demeure d'accord, & crois que ce sentiment seroit pour nous une chose fort aifée de nous délivrer de cet esclavage par la liberté de notre cœur & la pureré de nos sentiments; car je ne doute pas que beaucoup de Dames d'elles-mêmes ne foient capables de cette perfection. Mais,

ET DE MAD. DE MOTTEFILLE. 179

ma Princelle, vous voulez des hommes dans votre Etat, & vous ne voulez pas vous fouvenir que leur corruption fe pourra communiquer à celles de notre fexe qui ne feront pas austi fortes que vous. C'est pourquoi j'avois proposé le mariage comme un remede nécessaire à ceux & à celles qui honteusement disent avec Amarillis:

S'el peccar' è si dolce, L'1 non peccar' si necessario....

J'avois cru qu'il étoit de votre prudence d'obvier aux inconvénients qui pourroient arriver à vos fujets, dont la vertu ne peut pas être égale en tous, n'y ayant rien de 1i naturel en l'homme que le défaut & le changement. Il me femble même qu'il y auroit plus d'honneur à fuir cet engagement par choix & par ellime que vos Bergers auroient peur la liberté, que par la défense que vous leur auriez faite. Je ne doute pas que votre seul exemple ne couvrit cet usage de honte; car c'est assez l'ordinaire des peuples, de haïr ce que les Souverains ne pratiquent pas; & ce qui se sait à l'égard des mauvaisses coutumes, se doit beaucoup plutôt espérer en saveur des bonnes. Que si par

malheur les moins parfaites y coutribuoient, elles auroient les maximes de St. Paul pour les défendre contre celles de votre fierté; au-lieu qu'étant convaincues d'une foiblesse qui passeroit pour une espece de crime dans vos Etats, elles & leurs Bergers feroient inconfolables de perdre en même-temps votre estime, leur gloire, & leur agréable patrie. Votre générolité se trouveroit soulagée de la peine que votre rigueur leur feroit souffrir; car sans doute vous n'auriez pas de facilité à faire du mal; & si cette loi sévere s'établit dans votre République folitaire, il est à craindre que votre vertu ne soit souvent occu-pée à saire des malheureux. Il me semble même qu'il seroit assez à propos de les laisser quelquesois tomber dans les dégoûts qui fuivent la condition du mariage, leur détrompement leur feroit salu-taire, tant les hommes & les semmes connoîtroient par leur expérience, que ceux qui cherchent de la fatisfaction & des contentements dans cette vie, n'en fauroient trouver; que tout ce qui est sous le soleil est vanité & assistion d'esprit, & que pour être véritablement heureux, il ne faut chercher de volupté que celle qu'on reçoit à vivre vertueusement, & à faire de bonnes actions. Je sais que je dé-

fends le parti des foibles, & qu'il m'est honteux de soutenir ceux qui n'ayant pas mon estime, ne peuvent avoir de leur côté que ma seule pitié. Mais dans un Etat bien policé, il saut que le boiteux, l'aveugle & le dissorme trouvent leur subfistance & sa protection aussi-bien que le plus parsait. C'est pourquoi, ma Princesle, je prends la liberté de vous représenter toutes ces railons, afin que ma compassion attire la vôtre, & que vous donniez des remedes à tous les maux qui pourroient troubler le repos de vos solitaires sujets. A l'égard des autres loix que vous leur donnez, elles sont toutes belles; & pourvu qu'il s'en trouve, comme je n'en doute pas, d'affez parfaits pour les observer, il n'y aura rien de plus admirable que leur vie & leurs sentiments. Mais comme je crois que leur nombre sera trop petir pour remplir votre Etat, & qu'il vous en faudra souffrir de moins parsaits, je veux vous faire part d'une méditation que j'ai faite sur ce sujet, asin de vous obliger à compatir aux soiblesses ordinaires des hommes, & à rendre graces au Ciel de ce que vous en êtes exempte. Quand nous naissons, ce qui premiérement occupe notre cœur, c'est l'amitié & la tendresse que nous avons pour nos proches dresse que nous avons pour nos proches,

pour ceux qui nous servent, & pour les personnes de notre àge. Ces sentiments se conservent en quelques-uns, & se persectionnent par la raifon & par la vertu, & ceux-là sont les véritables sages, & les véritables heureux, qui ne tombent poirt dans des déréglements qui perdent tant de personnes, & qui sont tant de malheureux. Mais pour l'ordinaire, de cette innocente jeunesse, on passe avec les années à des passions plus violentes qui dominent l'ame, & troublent le repos du cœur. C'est alors que l'on passe souvent de l'amitié à l'amour; les uns, à ce qui s'appelle galanterie, qui quelquefois n'est pas toutà-fait déshonnête, mais qui toujours est fort blâmable; les autres qui semblent plus sages, à des engagements légitimes. Les premiers conduisent ordinairement les hommes & les femmes à des fautes qui font cause de leur perte, & les moins coupables à beaucoup d'inquiétudes & de peines; les autres se lient à une condition fâcheuse, laquelle, pour être accompagnée d'innocence, ne l'est pas toujours de bonheur. C'est ce qui vous sait dire sans doute qu'il est dur de changer l'amour en amitié. En effet, quand l'ame a passé ce trajet qui mene de l'un à l'autre, je suis assez persuadée de ce que vos Vers

nous enseignent, qu'elle ne peut revenir à cette médiocrité; & ne le pouvant, je crois qu'en ce cas l'amour & l'amitié s'anéantiffent entiérement, & que peu de perfonnes de celles qui ont laissé régner cette passion dans leur ame, hormis ceux que la brutalité assujettit toute leur vie, peu, dis-je, peuvent demeurer exposés aux tourments que cet état violent leur donne: \* parce que je m'imagine que cette jalousie que les Poëtes nous dépeignent si dissorme, la persidie, & l'insidélité dont on ne voit que trop d'exemples dans le monde, lassent les souffrants, usent leur patience & leur tendresse, les sont enfin devenir plus infensibles; & cette infensibilité, à ceux qui ont de belles inclirations, les rend toujours plus raifonnables & plus fages. Je dis bien davantage, que l'ingratitude que l'on rencontre dans l'honnête & pure amitié parmi les amis & les amies, parmi les proches & dans le commerce des honnêtes gens qui ne le font guere, fait sur nous le même esset. L'expérience qui nous apprend qu'il n'y a presque point de bonté dans le monde, nous endureit, & nous dégoûte, & fait que nous ne faurions pas jouir d'un plai-

<sup>\*</sup> Ceci est un peu brouillé.

sir dans la vie. Mais comme il est plus rare de trouver des criminels dans l'amitié que dans l'amour, parce que la raison & l'innocence sont les ordinaires compagnes de l'amitié, & que les déréglements & la trahison sont naturellement celles de l'amour, je conviens avec vous, ma Princesse, que pour rendre vos sujets heureux, il faudroit qu'ils en demeurassent toujours à ce premier degré de l'amitié, & je fouhaite pour votre commodité que vous puissiez mettre des bornes entre l'amour & l'amitié, pareilles à celles qui sont entre la France & l'Espagne. Je voudrois que comme la neige des Pyrénées resroidit les pays circonvoisins, vous pussiez produire le même effet à l'égard de leurs sen-timents, & que ceux qui s'engagent dans les passions y trouvassent autant de dissiculté, que ces montagnes en font trouver aux voyageurs qui vont d'un Royaume à l'autre. Alors, belle Princesse, il seroit facile d'observer les belles loix que vous donnez à vos fujets; ils pourroient avoir l'esprit galant sans tomber dans la galanterie; ils pourroient seulement avoir cette politesse que vous leur ordonnez, & qui est assurément la seule chose qu'il leur faut permettre ; leur civilité n'auroit plus d'autre objet que l'honnêteté & la bien-

féance, & coutes choses seroient réglées felon l'ordre & la raison, qui est tout ce que vous voulez, & que vos justes loix ordonnent. Mais comme je compte toujours fur ce qui se pratique ordinairement plutôt que sur ce qu'il est presque impossible de faire, & que vous avez à commander à des nommes, & non pas à des Anges, je vous dis encore une fois qu'il est fort à propos de permettre le mariage; car si vous ne le faites, il arrivera indubitablement que vos Bergers abuferont de la permission que vous leur donnez, de l'esprit galant ils iront à la galanterie, & fans y penser, vous bannirez l'amour légitime pour introduire parmi eux le crimi-nel. Car il est difficile qu'ils ayent toute cette innocente galanterie sans objet, que vous leur ordonnez & que je leur fouhaite. Les hommes ne sont presque jamais vertueux en effet, ils se soucient seulement de le paroître. Ce qui se passe intérieurement ne leur donne point de honte, & vous jugerez aisément que de cette mauvaise fource il pourroit naître beaucoup de troubles dans vos Etats. Si j'avois autant de lumiere & d'éloquence que vous en avez. je pense qu'il ne me seroit pas impossible de vous convaincre, & vous persuader de recevoir mes avis comme très-falutai-

res. Il me fouvient d'avoir lu autrefois un livre qui traite de ces matieres. Son Auteur estime fort le mariage, & lui donné beaucoup de louanges. Pour moi je ne me puis pas résoudre d'en saire autant; car je ne faurois pas aller contre mes fentiments & mon inclination. Mais pour vous obliger à fouffrir ce mal comme un remede à un plus grand mal, je voudrois à-peu-près me souvenir de ce que dit mon livre en sa saveur. Il me semble qu'il allegue pour ses raisons, que depuis la création du monde, ce petit enfant que vous haissez si fort, & que je trouve en esset si méprisable, est pourtant aussi-bien que le soleil le pere de toutes choses; que par lui, & dans l'ordre du mariage établi de Dieu même en la personne du premier homme, les nacions trouvent leur durée & leur perpétuité; que le mariage doit être révéré comme celui qui regle la naissance & les biens de tous les hommes; qu'il établit l'ordre fur la terre; qu'il est le seul lieu par lequel l'homme & la semme se peuvent aimer & s'engager ensemble, & mille autres choses que j'ai oubliées. Il fait plus : il maintient que l'amour en général est la source de toutes les vertus des hommes, & dit qu'il inspire la vaillance, qu'il fait aimer la gloire; &

bien-loin de le soumettre à l'ambition, il croit que la plus belle & la plus lourible vient de lui , & que beaucoup de Héros ont tout hasardé pour arriver à quelque grandeur que l'amour leur avoit fait defirer. Il nous représente toutes les semmes illustres qui ont sacrifié leur vie à l'amour légitime, il cite celles de Brutus & de Seneque, & n'oublie pas celles qui se sont rendues célebres par les larmes qu'elles ont répandues sur le tombeau de leurs maris. En esset, grande Princesse, il faut avouer que dans notre fiecle la douleur de Madame de Montmorency l'a rendue célébre, & même l'on peut dire que ces illustres Dames que je révere d'un respect tout particulier, Madame de Seneçay & Madame de Flex ont aimé leurs maris; mais qu'elles ne tiennent point à honte d'avouer qu'elles ont senti pour eux quelque petite érincelle de ce seu qui n'est pas blâmable quand l'inclination avec l'innocence l'a fait naître, & vous-même les estimez de ce que le souvenir de cette affection les empêche de se remarier. Pour moi , grande Princesse, comme j'ai déja dit, je suis fort ennemie de tout ce que vous défendez, & il ne me sera pas sort difficile d'observer vos loix dans toute leur rigueur. Mais je vous dirai de plus

que les miennes particulieres vont encore au-delà; car je fuis lasse & fort rebutée du monde, je méprise tout ce qu'on y estime, & abhorre l'iniquité dont il est rempli. Tout en est mauvais; car même les choses indifférentes ne demeurent guere en cet état, & se changent souvent en vanité, ou du moins en des occupations fort inutiles. Si bien que si jamais je puisme voir dans nos bois, la solitude assurément fera le plus grand de mes plaisirs.

Voilà mes sentiments particuliers, & mes opinions pour la conduite de nos Bergers. Si vous les désapprouvez, grande Princesse, je vous promets que je ferai mon possible pour aider à les persectionner felon vos loix; car je demeure d'accord que si elles peuvent subsister telles que vous les avez faites, elles contiennent en elles plus de perfection, & que ce feroit une chose admirable si on pouvoit bannir toute foiblesse de notre célebre République.

Mademoiselle, parlant de l'esprit galant, soutient qu'il n'est point opposé à la véritable piété, & le prouve par le tour d'esprit, & le bel air qui paroissoit en tout ce que faisoit Sainte Thérese. Voici pour la confirmation TET DE MAD. DE MOTTEVILLE. 189

de cette vérité, cé qu'en dit le grand
Dom Jean de Palafox & de
Mendoce, Evéque d'Osma.

#### 125.

On esta occasion no puedo dexat de advertir, que aviendo leido yo " algunas cartas de la fanta Reyna Donna Isabella Catolica, gloriosa Prince-" fa, y de las mayores que han visto los 22 figlos, he reparado que se parecen mu-22 chissimo los estilos de esta gran Reina, 22 y de la Santa, no folo en el modo de 22 concebir los discursos, en explicar 22 los, y en las reflexas, en los reparos, en dexar una cosa, tomar' otra, y boluera la primera fin de la linno, fino con grandissima gracia. , Yo confesso que quando lei estas cartas, hize concepto, de que eran tan parecidos estos dos naturales, entendimientos, y espiritus de la Sennora Reina Catolica, y de Santa Terefa, que me parecio que si la Santa huniera sido Reina, fuera otra Catolica Donna Habel, y si esta clarecida Princesa suera Religiosa (que bien la fue en las virdudes) fuera otra Santa Terefa.

190 LETT. DE MADEMOISELLE, &c.

Il y a quelques-unes des lettres de cette Princesse dans la Chronique de l'Ordre de Saint Jérome, écrite par le Pere Josef de Siguença; elles sont écrites à Hernando de Talabera, Archevêque de Grenade.

Le judicieux Palafox, qui, six ans après, les avoit, les relut pour voir s'il ne s'étoit point trompé, & dit : T' aviendo buelto aora à leer las por' si me engannado, me he confirmado en el mismo dictamen.





# LES AMOURS

# MADEMOISELLE

E T D E

Mr. DE LAUZUN.

Ous devez, sans doute, cher Lecteur, avoir oui dire qu'il y a environ deux ans ou plus, qu'on parla de marier M<sup>r</sup>. le Comte de Saint-Paul à son Altesse-Royale Mademoiselle; ce qui donna beaucoup d'occasion à plusieurs personnes de parler, comme vous savez que l'on sait en de parcilles rencontres, principalement aux Gens de Cour, lesquels, comme plus savants en ces sortes de choses, en parlent plus pertinemment & plus hardiment.

Il y avoit en ce même temps une fort célebre compagnie en un certain lieu de Paris ou ailleurs, je ne fais pas affurément l'endroit : mais je fais bien que c'étoit des intimes de M<sup>r</sup>. le Comte de Lauzun, com-

me vous jugerez par leurs discours; lefquels après avoir long-temps conversé en-femble, tomberent ensin sur le mariage de Mademoifelle; & après en avoir dit chacun fon fentiment, & le peu de cas que son Altesse-Royale en avoit fait, un de la compagnie s'adressa à Mr. de Lauzun, & lui dit: Et vous, Monsieur de Lauzun, à quoi fongez-vous, & d'où vient qu'un homme d'esprit comme vous êtes, s'oublie dans une occasion si belle & si noble? Quoi, croyez-vous que cette affaire ne mérite pas bien que vous y fongiez? Vous pourriez bien plus mal employer votre temps. Cette harangue si peu attendue, surprit si fort M. de Lauzun, qu'un esprit moindre que le sien auroit eu assez de peine à répondre. En esset, après avoir reculé deux ou trois pas : Quoi! Monsieur, répondit-il à celui qui lui avoit parlé; moi, dites-vous? moi fonger à Mademoifelle? Ha! Monsieur: je connois trop cette Princesse, & je me connois trop moimême pour concevoir un dessein dont le bruit m'épouvante, & dont la seule pensée me rendroit criminel : je n'ai garde d'en oser seulement sormer le dessein. Pourquoi non, reprit fon ami? Vous favez que l'on perd souvent faute de chercher; quel mal y auroit-il quand vous tenteriez la fortune?

fortune? Cette Princesse n'est pas inaccesfible, & à vous fur-tout; car nous savons que vous êtes assez bien avec elle, & même qu'elle vous fouffre, & qu'elle vous écoute plus volontiers qu'aucun autre; ainsi quel mal y anroit-il, encore un coup, quand vous la fonderiez un peu? Ha! répondit Monsieur le Comte de Lauzun, je n'eserois seulement pas y penser; la réponse que je suis obligé de faire à vos discours obligeants me met à la torture, tant je vois d'impossibilité à ce que vous me dites. Vous y fongerez si vous voulez, s'écria alors toute la compagnie, nous sommes tous de vos amis, & nous vous le conseillons, parce qu'ayant tant d'esprit & de conduite comme vous avez, & possédant l'oreille avec les bonnes graces de votre Roi, comme vous faites, rien ne vous est impossible; pensez-y, si vous nous croyez: c'est pour vous, & nous aurions tous la derniere joie si vous pouviez réussir, & vous n'agirez pas sagemeut si vous ne nous croyez. Mr. de Lauzun ayant répondu à cous comme il avoit fait au premier, & s'en étant défendu par des raisons les plus fortes & les plus apparentes, cette illustre compagnie le fépara. Or comme naturellement nous aimons ce qui nous flatte, quoique la bienséance ne nous permette. Tome VII.

### 194 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

pas de le témoigner, nous nous défendons fouvent d'une chose, & la rejettons avec ardeur lorsque nous la fouhaitons le plus; & plus l'esprit de l'homme est capable de connoître la valeur & le mérite d'une chose qu'on lui propose pour son avancement, plus il sent enslammer son

desir à la possession.

M'. le Comte de Lauzun s'étoit retiré chez lui après avoir quitté ses amis, où il ne fut pas plutôt arrivé, que tout ce dialogue qu'on lui avoit fair fur Mademoifelle lui repassa dans l'esprit, & ce qu'il avoit rejetté comme fâcheux par le peu d'apparence qu'il y trouvoit, Îui parut un peu moins rude & plus facile. Et comme il a infiniment de l'esprit au-dessus du commun; il commença à ne désespérer pas entiérement : il y voyoit à la vérité beaucoup de difficulté; mais plus la chofe lui paroissoit disficile, plus elle excitoit fon courage, fachant bien que la plus grande gloire est attachée principalement aux plus grands obstacles. Il voyoit d'un côté une des plus grandes Princesses de l'Univers, qui avoit méprisé un grand nombre de Rois & de Souverains, comme si la nature n'avoit pas de quoi lui offrir un cœur digne d'elle. Il trouvoit dans cette Princesse l'humeur la plus siere,

& le courage le plus grand & le plus élevé qu'on put imaginer. N'importe, il passa par-deslus toutes ces considérations, après les avoir mûrement pesées pendant un mois, & après avoir très-souvent perdu le repos pour s'appliquer entiérement au grand projet qu'il avoit déja fait. Il fit ce que faisoient ces sameux Héros de l'antiquité, lesquels n'entreprenoient jamais que ce qui paroissoit presque impossible, ou du moins très-difficile. Et c'est parlà que plusieurs se sont immortalisés, & se sont sait cux-mêmes un tombeau de gloire. Ensin, après avoir repassé mille tois une infinité de pensées qui lui venoient en foule dans l'esprit, & ayant fait réflexion au prix inestimable que lui offroient déja ses travaux, s'il étoit assez heureux de pouvoir réussir, son grand cœur fait un puissant effort, & prend dès ce moment une forte réfolution d'exécuter ce qu'il avoit projetté, voyant bien que s'il perdoit cette eccasion il ne la recouvreroit de sa vie, & qu'il ne trouveroit jamais de si glorieux moyens pour élever & établir plus heureusement sa fortune. Le voilà donc qu'il recommence à redoubler fes foins pour rendre fes devoirs à Mademoiselle. Il n'eut pas bien de la peine de trouver accès auprès de cette

Princesse, son esprit des plus adroits l'avoit depuis long-temps. Il la voyoit tous les jours, & n'en fortoit que le plus tard qu'il lui étoit possible. Il ne lui parloit néanmoins que de respects, de devoirs, de nouvelles, & de mille autres gentillesses d'esprit capables d'attirer l'estime de tout le monde. Et comme un grand esprit goûte les belles choses bien mieux qu'un moindre, qui à peine les distingue, goûte celles qui sont médiocres, Mademoiselle prenoit grand plaisir à écouter Mr. de Lauzun avec une application merveilleuse: de manière que notre Comte, qui ne jouoit autrement son jou que sont qui ne jouoit autrement son jeu que cou-vert & à l'insu de tout le monde, ne manquoit jamais de nouvelles matieres & de nouveaux entretiens; & son esprit éclairé, qui lui faifoit découvrir la façon obligeante avec laquelle il étoit écouté de la Princesse, lui fournissoit toujours de quoi satisfaire le plaisir qu'elle témoignoit y prendre. Cependant M<sup>r</sup>. de Lauzun commençoit déja à concevoir quelque rayon d'espérance, quoiqu'à la vérité soible. Il est vrai qu'il étoit bien reçu; mais il l'étoit auparavant. Que si la Princesse lui témoignoit quelque bonté, ce n'étoit, ou ne pouvoit être qu'un effet de sa générofité; ainsi il n'avoit pas un grand fondement en ses espérances. D'ailleurs, la grande disproportion qu'il voyoit entre cette Princesse & lui, le mettoit au désespoir, aussi c'étoit son plus grand obstacle; il poursuivit toutesois son dessein. Quelque-temps s'étoit passé de cette saçon, lorsqu'il lui vint dans la pensée qu'il étoit temps de commencer son jeu un peu plus hardiment. Vous allez voir une leçon bien saite à ceux qui veulent se faire souf-tirir auprès d'une maîtresse; c'est qu'il saut sur-tout étudier à se saire à son humeur. Voilà le seul & véritable chemin par où l'on peut sûrement s'insinuer.

M<sup>r</sup>. le Comte de Lauzun voulut, à quelque prix que ce fût, mourir ou s'insinuer dans l'esprit de Mademoiselle : il avoit besoin de secours pour cela; il s'étoit sait une regle de ne rien emprunter que de lui feul; que fait-il? Son génie s'attache à confidérer attentivement cette Princesse, il s'y attache fériensement pendant quelque temps: & enfin, ayant remarqué que cette Princesse aimoit & la Cour & les beaux esprits, & que naturellement (comme cela est ordinaire à son sexe) elle étoit curieuse, il se résolut de prendre cette route, comme la plus courte & la plus aisée pour arriver à la fin. Il étoit un jour chez cette Princesse, où, après mille beaux discours,

comme à fon ordinaire, qui servirent comn e de prélude à ce qu'il avoit médité, il tomba merveilleusement bien à propos fur son dessein; & parlant des affaires de la Cour les moins communes: Hé bien, Mademoifelle, lui dit-il, V. A. P 🧓 veut-elle être toujours particuliere, & ne jamais faire de commerce avec la Cour? Est-il possible que la Cour du monde la plus florissante n'ait rien qui vous puisse plaire? On y voit des gens qui y viennent incessamment des quatre coins de la terre pour voir la majesté & la magnisicence du Louvre, & pour y admirer notre incomparable Monarque avec toute sa Maison Royale, qui est sans doute la plus belle & la plus charmante qu'il y ait dans l'univers. Est-il possible encore une fois, Mademoiselle, que rout cela, joint à la délicatesse des esprits qui y font sans nombre, n'ait pas de quoi attirer votre Altesse Royale? Il est vrai, Mademoiselle, que V. A. R. a seule l'avantage d'être à la Cour sans sortir de chez elle, & vous pouvez, en ôtant le plus bel ornement de la Cour du Louvre, je veux dire, en la privant de la présence de votre Royale Personne, vous pouvez en composer seule toute en-Here au Luxembourg ou ailleurs où V. A.

R. fera. Vous voulez donc rire, Mr. de Lauzun, répondit Mademoiselle, & votre e prit toujours galant veut enfin me faire part de ses galanteries. Ah! Mademoiselle, repartit M<sup>r</sup>. de Lauzun, à Dieu ne plaise que je sorte jamais du respect que je dois à V. A. R. Je sais trop comme je dois parler à des personnes de votre rang pour manquer jamais à mon devoir, & ce que je prends la liberté de vous dire n'est qu'un soible esset du zele que j'ai eu toute ma vie, & que je sens augmenter à tous moments pour les fervices de Vorre Altesse Royale. Oui, Mademoiselle, pouriuivit-il , j'ai un desir , mais un desir que je ne puis exprimer, de vous voir maîtresse de tout l'univers; & si j'étois assez heureux pour y pouvoir contribuer quelque chose, ma vie seroit le moindre don que je voudrois pouvoir faire pour cela, tant il est vrai, Mademoiselle, que je veux désormais m'attacher aux intérêts de V. A. R. Ah! Mr. de Lauzun, répondit Mademoiselle, vous êtes trop généreux, & vous me comblez de civilités; je souhaiterois d'être en état de vous témoigner ma reconnoissance: mais comme mes sentiments font hors du commun, & trèsrares dans le fiecle où nous fommes, il faudroit être quelque choie plus que je ne I iv

suis pas, pour pouvoir dignement les reconnoître. Mais fouvenez-vous au moins que je conserverai toute ma vie le souvenir de vos bons & généreux fouhaits, Ce n'est pas, dit Mr. de Lauzun, une reconnoissance intéressée du côté des biens de la fortune, qui me fait parler ainsi; Mademoifelle, Votre Royale Personne en est le seul motif; & la cause m'en paroît si glorieuse & si juste, que je serai toujours prêt à toutes sortes d'événements pour tenir ma parole. Mais, Mr. de Lauzun, dit Mademoiselle, que voulez-vous que je fasse pour vous, après une si noble & si généreuse déclaration? Quoi! fera-t-il dit qu'un Gentilhomme aura par fes hauts sentiments mis une Princesse de ma qualité dans l'impossibilité de lui pouvoir répondre? Ha l de grace, contentezvous de ce que je vous ai dit sans me presser davantage, & attendez du temps & de la sortune quelque chose de mieux, & vous fouvenez fur-tout de votre parole, & si vous ne l'oubliez pas, je m'en sonviendrai. Non certainement, Mademoiselle, dit Mr. le Comte de Lauzun, je ne l'oublierai pas; & forsque V. A. R. me fera la grace de me demander des preuves, elle verra de quelle maniere je fais exécuter ce que j'ai une fois résolu. Et pour

mieux lui marquer ma fincérité, je vais dès-à-présent lui donner le moyen de m'éprouver. Vous favez, Mademoifelle, que je suis assez heureux pour être bien dans l'esprit de mon Roi, & qu'il se passe peu de choses à la Cour que je ne sache des premiers; de saçon, Mademoiselle, que je prétends, si vous m'honorez de votre confidence, de vous instruire de tout; je ne vous parle point de fecret, V. A.R. n'a jamais manqué de prudence dans les occasions les plus pressantes; ainsi j'ai lieu de m'assurer là dessus. Ensin, Mademoifelle, vous êtes aimée du Roi, & la ferez encore davantage si vous voulez témoi-gner quelque empressement pour lui, vous serez de la table, & la premiere de tous les plaisirs; le Roi sera ravi de vous posséder: & vous êtes une Princesse à marier; indubitablement Sa Majesté ne manquera point à vous pourvoir selon votre rang, s'il ne peut suivant votre mérite. Pour ce qui est de moi, Mademoiselle, V. A. R. peut compter là-dessus, comme sur une personne qui lui est entiérement dévouée; & je vous proteste, Mademoifelle, que je ne laissérai jamais passer un moment où il s'agira de votre intérêt, fans faire tout ce qui me sera possible, soit envers le Roi, ou bien ailleurs : &

j'espere même que Votre Altesse Royale s'appercevra bientôt de mes soins pour elle.

Cet heureux commencement ne peut promettre à Mr. le Comte de Lauzun qu'une belle & glorieuse fin; il parle à Mademoitelle de savoir des secrets, de confidence, de plaisirs, & enfin il touche en passant la corde du mariage. Ce furent de grands mots pour cette Princesse, & celui qui les disoit ajouta tant d'éloquence & d'agrément, qu'elle ne put réfister à mut d'ennemis qui l'attaquoient à la fois; de façon qu'ayant écouté fort attentivement Mr. de Lauzun, cette Princesse y prit tant de plaisir, qu'ensin elle se rendit à un discours si doux, & qui la flattoit si agréablement. Le premier témoi-gnage qu'en a reçu M<sup>r</sup>. le Comte de Lauzun, fut par sa parole en cette maniere : Hé bien, Comte de Lauzun, que saut-il donc faire? Je suis prête à faire ce que vous me dites; mais le moyen? C'est, Made-moiselle, répondit-il d'abord, qu'il faut qu'auparavant vous fassiez une confidence particuliere avec quelqu'un fur qui vous fier. Mais où prendre, repliqua Mademoiselle en souriant, quelque personne sur qui l'on se puisse assurer? Ah, Mademoiselle, répondit Mr. de Lauzun;

que je ferois heureux, fi V.A.R. trouvoit en moi sur qui s'assurer; ah, que je serois fidele! Oui, Mademoiselle, si ce bonheur m'arrivoit, je me sacrifierois plutôt que de manquer de fidélité. Et de plus, après que Votre A. R. auroit commencé à se sier à moi, elle seroit assurée de n'ignorer rien de ce qui se feroit ou diroit jusques dans le cabinet du Roi, soit qu'elle sût à la Cour, ou non. Eh bien, M<sup>r</sup>. de Lauzun, dit Mademoiselle, continuant à sourire, je suis résolue, puisque vous dites qu'il le faut pour mieux & secretement saire, de me choisir un consident à qui je découvrirai ma pensée fort ingénument pour l'obliger à en faire de même. Mais aussi il peut bien s'attendre que si je viens à découvrir qu'il m'est fourbe, il en sera tôt ou tard puni; au contraire, s'il en agit en galant homme, il fera mieux récompensé qu'il n'ose peut-être espérer. Quoi! Mademoiselle, répartit Mr. de Lauzun, après la charmante parole que V. A. R. vient de prononcer, fe trouveroit-il bien un courage affez lâche pour manquer à fon devoir? Ha, cela ne se peut, Mademoiselle, & le Ciel est trop juste pour permettre une si noire injustice. Que si par un malheureux hasard cela arrivoit, la grace que je demande dès à présent à V. A. R., c'est I vi

qu'elle me permette d'espérer de servir d'instrument pour punir un si horrible crime, ou de mourir dans une si glorieuse entreprise. Eh bien, vous serez pleinement fatisfait, Mr. de Lauzun, dit Mademoifelle, si cela est capable de vous satisfaire, & vous seul punirez ce coupable, du moins s'il le devient. Mais aussi ne prérendez pas avoir lieu de révoquer votre parole, car ce n'est pas des personnes de mon rang à qui l'on doit promettre plus qu'on n'a dessein de tenir. Oui, Mademoifelle, je vous la tiendrai cette parole, répondit Mr. de Lauzun, ou j'y finirai la vie. Mais si dans le choix que je sais pour mon confident, vous y trouviez un véritable ami, ou un parent proche ou allié, enfin quelqu'un que vous aimassiez plus que vous-même, que feriez-vous en cette rencontre? Car il est bon de vous expliquer toutes choses, afin que vous ne prétendiez point de surprise. Ha, Mademoi-felle, Votre A. R. sait tort à mon courage, s'il m'est permis de lui parler ainsi avec tout le respect que je lui dois, & mon devoir m'est plus cher que parents & amis, de même que la vie ne m'est rien en comparaison de mon honneur. Mais ensin, Mademoifelle, continua notre incomparable Comte, ne m'est-il point permis de

demander, quel est cet heureux homme contre lequel V. A. R. semble avoir pris plaisir de m'animer, comme si j'avois une armée nombreuse à combattre? Comme l'ennemi, dit Mademoifelle, que vous aurez en tête, si l'on me trahit, est puisfant & fort en esset, quoique petit en apparence, j'ai été bien-aise de savoir si vous ne chanceleriez point à m'entendre parler. Moi chanceler, Mademoiselle, reprit M<sup>r</sup>. de Lauzun? Vous me verrez toujours ferme & inébranlable. Je suis pourtant assurée, dit Mademoiselle, que fon feul nom vous y fera fonger plus d'une fois, & peut-être sera-t-il assez fort pour vous faire répentir de tout ce que vous avez avancé sur ce chapitre. Moi répentir, Mademoiselle? répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun; toute la terre ni la mort même n'est pas capable de me faire dédire; & quand toutes les Puissances s'armeroient pour ma perte, je les verrois venir avec un courage intrépide, sans rien diminuer de mon généreux dessein. Sur quoi Mademoiselle lui parla en cette façon: Préparez vous donc à deux choses; l'une, ou à m'ètre sidele jusqu'à la mort, ou à vous punir vousmême de ce crime si noir que vous voulez punir sur un autre, si vous êtes assez malheureux pour en être jamais coupable:

c'est sur vous seul que je veux me consier; je n'en connois point de plus capable, ni qui s'en puisse mieux acquitter: consultez-vous bien avant que de vous engager, & voyez si vous êtes disposé à me servir sidélement. Oui, Mademoiselle, dit Mr. le Comte de Lauzun, je suis disposé à tout ce qu'il saudra faire pour votre service; & puisque V. A. R. me sait l'honneur de me préserr à mille autres qui le méritent mieux que moi, je lui proteste de ne manquer jamais

de parole.

M<sup>r</sup>. le Comte de Lauzun n'eut pas plutôt pris congé de Mademoifelle, qu'il commença à rêver fur l'heureux fuccès de fon entreprise; enfin, il pouvoit se vanter d'avoir assez bien réussi pour une simple tentative: aussi ne manqua-t-il point à exécuter de point en point ce qu'il avoit promis à cette Princesse, qui d'ailleurs n'étoit pas peu aise de s'être assurée d'une personne, qui seule lui pouvoit donner des nouvelles certaines de tout ce qui se pasfoit à la Cour. Elle voyoit que cette perfonne s'étoit entiérement attachée à elle, qu'elle prenoit un soin particulier de l'informer de tout ce qu'il y avoit de plus fecret. Enfin, cette Princesse étoit dans une joie qu'elle ne pouvoit presque contenir. Quelque temps se passa de cette sorte. & M<sup>r</sup>. de Lauzun qui poursuivoit toujours sa pointe, & qui continuoit toujours à redoubler ses soins auprès d'elle, connut ensin qu'il étoit assez bien dans son esprit pour espérer d'y pouvoir un jour être mieux, si le fort sui étoit toujours aussi savorable qu'il avoit été, & c'étoit l'espérance du succès qui l'animoit toujours.

Un jour qu'il venoit un peu plus matin qu'à son ordinaire, soit par hasard, ou de dessein sormé, ou bien qu'il eût essectivement quelque nouveauté à apprendre à Mademoifelle, il n'eut pas plutôt monté l'escalier, qu'ayant aussi-tôt jusqu'à la chambre de cette Princesse, il se prépara pour y entrer comme il avoit accoutumé; & pour cet effet ayant entr'ouvert la porte, il apperçut cette Princesse devant son miroir, ayant la gorge dé-couverte : d'abord il se retira, & ensin il reserma la porte, le respect ne lui permec-tant pas d'avancer plus avant. Mademoifelle qui entrevit quelqu'un, & qui entendoit la porte se fermer, cria assez haut, & denanda avec beaucoup d'empressement qui c'étoit; & dans le temps qu'on y vint voir, elle demanda: N'est-ce point M<sup>r</sup>. de Lauzun? La personne qui y étoit venue voir, lui répondit qu'oui; qu'il entre, s'écria cette Princesse par plusieurs

fois. Dans ce même temps M<sup>r</sup>. de Lauzan étant entré, & ayant suit une prosonde rávérence, Mademoiselle lui dit: Hé pourquoi, Monsieur, n'entrez-vous pas sans faire toutes ces cérémonics? Quoi! pourfuivit cette Princesse en souriant, est-ce par la fuite que l'on fait fà cour auprès des Dames? Mademoifelle, répondit-il, j'ai su jusqu'aujourd'hei ce que l'on doit aux Dames du commun; mais je n'ai jamais pu apprendre tout ce que je dois à des Princesses, ou, si je l'ai su, je l'ai oublié depuis peu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, lui dit Mademoiselle? Ce que je veux dire, Mademoiselle? répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun, quoi! V. A. R. voudroitelle bien qu'en perdant le respect que je lui dois, je vinsse encore m'exposer à un combat où je prévois ma perte toute entiere? Mais encore une fois: Qu'est-ce donc que vous voulez dire, lui dit-elle en fouriant? Je ne comprends rien à vos discours, expliquez-vous mieux, si vous voulez que je vous entende. Ha, Mademoifelle, répartit M<sup>r</sup>. de Lauzun, je crains de ne m'expliquer que trop pour mon malheur; si toutesois V. A. R. seint de ne me point entendre, je m'en expliquerai plus ouvertement quand elle m'en donnera la permission. Je serois fort aise que

ce fût présentement, reprit Mademoiselle continuant fon fourire. Puisque V. A. R. me le commande, dit M<sup>r</sup>. de Lauzun, il faut lui obéir. A l'ouverture de la porte de votre chambre, commença-t-il, je n'ai pas eu sitôt sait le premier pas, que le premier objet qui s'eit présenté à mes yeux a été votre Royale personne, mais dans un état si éclatant; que jamais mes yeux n'ent été si surpris, & cette surprise ou la crainte de manquer de respect, ou de faire naufrage, m'ont fait retirer avec la derniere précipitation : j'ai des yeux & un cœur comme un autre, j'aime les belles choses autant que qui ce soit. Ainsi, Mademoiselle, à l'entrée de votre chantbre, j'ai apperçu, quoique de loin, comme un rayon du brillant éclat de votre Royale personne : je veux dire, Made-moiselle, V. A. R. sur qui les graces & les beautés ensemble saisoient un assemblage de tout ce qui peut flatter la vue. Car quoique vous foyez charmante toujours, la blancheur des lys que vous cachez fous du fil ou de la foie, cette gorge admirable, ce teint délicat du plus beau fein du monde, ni ce fein de neige, dont vous n'avez pas pu me dérober la vue; tout cela joint à la majesté sans égale de votre saille, auroit produit sur moi les mêmes

## 210 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

effets que sur les plus grands Princes du monde; je n'aurois pu voir tant de mer-veilles ensemble, sans les vouloir considérer attentivement. Je fais que la confidération des belles choses donne du plaisir, que le plaisir allume le desir, & ensin que le desir n'aboutit qu'à la jouissance. En un mot, je n'aurois jamais pu éviter ce charme, qui par conséquent auroit fait mon malheur. Hélas, je reconnois bien aujourd'hui que c'est une belle & avantageuse qualité que celle de Roi ou de Souverain, puisqu'il n'appartient qu'à eux d'aspirer sans crime à la possession de ces belles choses. Oui, je soutiens, Mademoifelle, que celui qui peut légitimement aspirer après ces beautés de V. A. R., celuilà est sans doute le plus heureux homme du monde; à plus forte raison le bonheur de celui qui les possédera, sera encore plus grand. Je n'en attendois pas moins de vous, Mr. de Lauzun, dit Mademoifelle, & je m'imaginois bien que la feinte que vous avez faite à la porte de ma chambre, se termineroit enfin par la galanterie du monde la mieux inventée & la mieux conduite. Ha, Mademoifelle, reprit Mr. de Lauzun, que V. A. R. juge mal de moi si elle a cette pensée! le respect que je dois avoir pour elle, & le vœu que j'ai

fait de finir ma vie pour son service, ne me feront jamais déguiser ma pensée; je publicrai à toute la terre, quand il en sera besoin, ce que je viens d'avancer. Vous croyez donc, Monsieur, répondit Mademoiselle, qu'il n'y a que les Rois & les Souverains qui puissent prétendre légitimement à la possession des belles choses? Quoi! ne savez-vous pas que c'est le seul mérite qui doit avoir cette prétention, & que le sang ni le rang même n'augmente point le prix d'une personne, si elle n'a que cela pour partage? Vous sa-vez qu'il y en a une insinité qui, sans le se-cours de la naissance ni du sang, se sont mis en état eux-mêmes de pouvoir aspirer à mis en état eux-mêmes de pouvoir aspirer à tout ce qu'il y de plus grand, & cela par leur propre mérite. Et je puis avancer sans seinte, que Mr. le Comte de Lauzun, autrement Mr. de Peguillin, en est un des premiers, & que sa vertu le distinguant du commun des hommes, cette même vertu le peut élever avec justice à quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas vous en dire davantage; mais je sais bien que si vous saviez de quelle saçon vous êtes dans mon esprit, vous n'auriez pas sujet d'envier un autre rang que celui où vous êtes, s'il est vrai que vous comptiez mon estime pour quelque vous comptiez mon estime pour quelque

chose pour vous. Ha! Mademoiselle, répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun, que je fuis obli-gé à Votre Altesse Royale, & que je fuis heureux d'avoir l'honneur de vous avoir gratifié! Mais que je fuis doublement heureux d'avoir quelque part dans votre estime! Oui, Mademoiselle, puisque V. A. Royale a eu la bonté de me laisser espérer un si grand honneur, soussrez de grace que je me laisse emporter aux doux transportsique me cause la joie que je ressens, & que mon ame vous fasse connoitre par quelque puissant effort l'extase dans laquelle vos dernieres paroles l'ont mise. Car s'il est vrai, comme il n'en saut point douter, que votre ame foit fincere, n'ai-je pas raison de m'estimer le plus fortuné de tous les hommes? Et qu'est-ce que je pourrois faire pour reconnoître tant d'obligations que j'ai à V. A. Royale, puisque je suis assez malheureux pour ne pouvoir donner que des fouhaits, mais des fouhaits inutiles qui ne pourront jamais m'acquitter de la moindre de vos bontés? Je ne vous demande rien, lui dit Mademoifelle, finon la continuation de ces mêmes fouhaits, & l'exécution, fi l'occasion s'en présente. Oui, Mademoiselle, répondit Mr. de Lauzun, je fouhaiterai, j'entreprendrai, & j'exécuterai tout pour le fervice de V. A. R. jusques au der-

nier foupir.

Voilà une belle avance pour notre nouvel Amant, & à mon avis jamais il ne conduifit une entreprife fi douteuse & fi hardie avec tant de succès; aussi sut-ce une douce avance pour lui, que cette derniere couversation, où il trouva tout sujet d'espérer. Et ce sut ce qui l'enhardit de pousser sa fortune à bout.

Il passa quelque temps dans cet état, à toujours rendre ses soins avec plus d'asfiduité qu'à l'ordinaire à Mademoiselle. Et s'il remarquoit que cette Princesse prit plaisir à le sousser, il ne manquoit pas aussi de saire tout ce qu'un bel-esprit est capable de saire pour se maintenir dans les bonnes graces d'une Princesse; & il en avoit toujours l'occasion en main par cent belles choses que son génie lui fournisfoit; & dans tous les entretiens qu'il avoit avec elle, il saisoit paroître tant de respect dans toutes ses actions, & un certain enjouement dans son humeur, qu'enfin tout cela joint à la vivacité de son esprit, & à la force de son raisonnement, tout cela, dis-je, étoit trop puissant pour y résister. Aussi Mademoiselle, qui mieux que qui ce foit avoit un esprit capable de juger de ces choses, y trouvoit trop de quoi plaire

## 214 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

pour n'y pas prendre plaisir, & par conséquent pour se pouvoir défendre. Elle étoit même ravie quand elle le voyoit entrer chez elle, parce qu'elle le regardoit déja comme une conquête assurée, & elle auroit quitté toutes choses pour avoir sa conversation, ne trouvant rien où elle eût un si agréable divertissement. Ils en étoient-là lorsque Mr. le Comte de Lauzun devenant de jour en jour plus hardi & plus familier avec Mademoiselle, à mefure qu'il en devenoit amoureux, il s'avisa d'une invention pour savoir si son bonheur étoit vrai ou faux, s'il en étoit l'ombre ou le corps. Et c'est un coup assez extraordinaire, comme vous allez voir; mais qui lui réussit merveilleusement bien, puisqu'il s'assura de son entier bonheur.

Un jour qu'il étoit avec cette Princesse, [car il ne la quittoit que le moins qu'il pouvoit, & s'il témoignoit de l'empressement pour y demeurer, Mademoiselle n'en faisoit guere moins pour le retenir.] Il étoit donc un jour avec elle, où, après un assezlong entretien, il témoigna à cette Princesse qu'il avoit quelque chose de particulier à lui dire. Mademoiselle, qui n'eut pas de peine à le reconnoître, le tira à part, & lui ayant dit qu'elle étoit

prête à l'écouter s'il avoit quelque chose à Îui dire : Il est vrai , répondit Mr. de Lauzun à Mademoiselle, que j'ai une grace à demander à Votre Altesse-Royale; mais je n'ose pas le faire sans sa permission. Il y a long-temps que vous l'avez toute en-tiere, Monfieur, dit Mademoifelle, vous n'avez qu'à parler, & demander hardiment tout ce qui dépend de moi, & vous assurer en même-temps de tout. Quoique Votre Altesse-Royale ait assez de bonté pour m'accorder ma demande, poursuivit M'. de Lauzum, il n'est pas juste que j'en abuse; & si tout autre motif que celui de vos intérêts me faifoit agir, je ferois sans doute moins hardi & plus circonspect. Que ce soit votre intérêt ou le mien, dit Mademoiselle; tout m'est égal, parlez seulement avec assurance d'obtenir tout ce que vous voudrez. Mr. le Comte de Lauzun répondit à ces discours si obligeants de Mademoiselle par une profonde révérence, & poursuivit après en cette maniere: Il y a déja quelques jours, Mademoiselle, que je me suis mis en tête que Votre Altesse-Royale doit être bientôt mariée; & cette pensée s'est si fort imprimée dans mon esprit, que je me la représente comme un présage assuré, ou pour mieux m'exprimer, comme une cho-

## 216 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

le faite; & la créance que j'y donne, & la joie que je m'en promets, m'ont forcé à prendre la liberté de vous faire une très-humble priere; c'est, Mademoiselle; que comme c'est une chose infaillible selon toutes les apparences, puisque les plus Grands du monde ont aspiré à ce haut bonheur; votre renommée a publié partout le pouvoir de vos charmes; de maniere que parmi tous ceux qui ont appris les merveilles de votre vie, il y en a peu, ou pour mieux dire, il n'y en a point dont l'esprit n'ait été agréablement surpris, & qui ne soupire pour vous. Ainsi dans cette foule de soupirants, il ne se peut, à moins que le Ciel ne le voulût rendre coupable de la derniere injustice, que vous ne soyez un jour à quelqu'un, & je sais que ce fera bientôt. Car enfin, je ne saurois faire fortir cette penfée de mon efprit, & mon imagination en est tellement préoccupée, qu'à tous moments, & même dans le peu de repos que je prends, je n'en suis pas exempr. Il y a déja longtemps que je ne rêve à autre chose, de façon, Mademoiselle, que la grace que je demande à Votre Altesse-Royale, c'est que comme elle m'a si souvent honoré de sa confidence, il me soit permis d'en espérer une seconde. Alors Mademoiselle, en le regar-

regardant d'un air doux & fincere, repondit en ces paroles : Il est bien juste, Monsieur, depuis qu'on a une fois cho si quelqu'un pour consident en une chose; ce seroit démentir son choix, que de ne lui pas confier tout sans réserve. Pour moi, qui ne prétends pas démentir le mien, je veux vous faire l'unique dépositaire de mes pensées les plus secretes; que si par hasard je manque de prudence en parlant, souvenez-vous qu'en qualité d'homme d'honneur comme vous êtes, vous êtes obligé par toutes fortes de raisons à en avoir pour garder le fecret, & qu'il n'y a pas moins de feience à le favoir taire, qu'il y en a à bien parler. A propos, ditesmoi donc ce que vous me demandez. Je ne vous parle point de vos galanteries, je souffre même, pour l'estime que j'ai pour vous, que vous m'en dissez toujours quelqu'une en passant, parce que je sais bien qu'un esprit galant & de Cour com-me le vôtre ne sauroit s'en passer. Il n'y a qu'un Monsseur... qui soit capable de cajoller de si bonne grace, jusques à vouloir faire passer une simple pensée pour inébranlable & assurée, lors même qu'elle n'est qu'imaginaire. Mais, Mademoifelle, repliqua Mr. de Lauzun, de grace, que dites-vous? Vous croyez donc que je Tome VII.

n'ai pas seulement pen'é ce que je viens de vous dire? Que si Votre Altesse Roya-le pouvoit pénétrer jusqu'au fond de mon cœur, elle verroit bien la vérité de la chose, & je m'assure qu'elle n'auroit pas lieu de douter de moi comme elle fait. Et pour faire voir à Votre Altesse Royale que je suis persuadé de ce que je viens d'alléguer, c'est que assurément elle en verra bientôt les effets; & si mes væux sont exaucés, le temps en sera court. Et je demande à Votre Altesse Royale, que comme ce fera une chose que tout le monde faura tôt ou tard, que je sois le premier qui ait l'honneur de l'apprendre. Quoi! interrompit la Princesse. Celui, poursuivit M'. de Lauzun, pour lequel de tous vos foupirants Votre Altesse Royale aura plus de penchant, soit de tous ceux de la Cour, soit hors du Royaume; tout le monde le saura un jour, & l'apprendra avec un plaisir extrême. Et comme je suis infiniment plus à vous que le reste des hommes, c'est pour cette seule raison que je demande la préférence à Votre Altesse Royale, asin que votre belle bouche m'ayant annoncé celui qu'entre les hommes elle veut rendre le plus heureux, je fois le premier aussi à vous en féliciter, & à vous témoigner la joie que j'aurai

quand je verrai approcher le moment qui vous doit donner celui que vous aurez honoré de votre choix, & que vous aurez trouvé digne de votre affection Il finit ces deraiers mots par un profond foupir, que Mademoitelle ne laissa pas passer sans le remarquer, car elle l'observoit de trop près pour perdre la moindre de ses actions. Mais M<sup>r</sup>. de Lauzun , dit Mademoifelle , d'où vient que vous soupirez? Vous me prédites de si belles choses, & cependant vous les finissez par un grand soupir? Et où est donc cette joie que vous vous en promettiez? Il me semble que ce n'est pas en foupirant que l'on reçoit de la joie & du plaifir. Comment voulez-vous done, poursuivit cette Princesse en souriant, que j'explique ccci? Ha! Mademoiselle, répondit-il, un esprit aussi intelligent comme est le vôtre, n'aura pas bien de la peine à une application juste de cette action, surtout quand elle se souviendra que c'est après ces choses que l'on desire ardemment, que l'on soupire. Il est vrai, répondit Mademoiselle; mais aussi vous n'ignorez pas que les foupirs ne font pas moins les effets de la crainte que de la joie & du desir. Ainsi un cœur qui pousse des soupirs embarrasse fort un esprit à en faire la dissérence pour savoir connoître.

leur véritable cause; car je n'en ai jamais oui que d'une même façon, & sur un même ton. Je vois bien, Mademoiselle, dit M<sup>r</sup>. de Lauzun, que Votre Altesse Royale veut se divertir; mais enfin, que répondelle à ma demande? Vous feriez bien trompé dans votre attente, interrompit la Princesse, si c'étoit le refus. Mais puisque je me suis engagée, je veux vous tenir ma parole; je vous assure que je vous la tiendrai ponctuellement, & je vous dirai au vrai celui que j'aimerois le plus de tous ceux que je croirai pouvoir aspirer à moi. Mais quand sera-ce, Mademoiselle, répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun, avec un transport & un empressement inconcevable? La Princesse, qui en devinoit sans doute la cause, quoiqu'elle ne le témoignat pas ouvertement, & qui même faisoit paroître au-dehors une partie de la joie qu'elle en avoit au fond du cœur, lui dit toujours en souriant que ce seroit dans trois mois. Ha, Mademoiselle, que ce temps va être long pour moi, répartit notre Amant, & qu'il va mettre ma patience à une rude épreuve! Mais n'importe, continua-t-il, il faut attendre, puisque Votre Altesse Royale le veut.

Voilà le premier progrès de cet expédient qu'il inventa pour savoir si c'étoit

## ET DE MR. DE LAUZUN. 221

tout de bon qu'il devoit espérer, ou non. Vous en verrez la fin par la suite & par

l'effet qui en réfulta.

Peu de temps après, l'on parla du voyage de Flandre; Monsieur le Comte de Lauzun ne songeoit qu'à plaire à Mademoi-telle, & ne s'appliquoit qu'à en chercher les moyens; mais tout cela avec honneur, & fans perdre un moment de ce qu'il devoit au Roi son maître. Il étoit presque toujours chez cette Princesse, ou avec elle, quand elle étoit au Louvre; & fur-tout il ne manquoit jamais de nouvelles, & il les débitoit avec tant de grace, que quoiqu'il les dît, & qu'il y mêlât des choses féricuses, là où il falloit une grande présence d'esprit, & une solidité de jugement toute particuliere, néanmoins la maniere aifée avec laquelle il racontoit ces nouvelles, & mille chofes agréables, leur donnoit un nouveau lustre, & saisoit connoître à cette Princesse qu'il n'étoit pas tout-à-fait indigne de son attention. Aussi peut-on dire qu'il est seul capable d'entretenir agréablement quelque belle compagnie. Que cela soit ainsi, on en peut tirer la conféquence infaillible, puisqu'il subjugua l'esprit du monde le plus sin que I'on voit dans tout fon fex . Comme il n'est point de plus sâcheux obstacle à un

amant qui veut s'établir dans l'esprit de l'objet qu'il aime, que l'éloignement & la privation de la vue, cette absence & cet éloignement sont beaucoup plus à craindre lorsqu'on a quelque heureux commencement, parce qu'il n'est pas seulement besoin de s'insinuer dans un cœur que l'on veut réduire entiérement, mais encore il est nécessaire de ne point lâcher prise que l'on ne s'en voye absolument le maître. Nous en avons même vu qui avoient tous les avantages, & qui se les conservoient par leur patience; aussi leur est-il arrivé, que de paisibles possesseurs qu'ils étoient, par ce moyen, ils ont perdu & l'objet & les espérances, souvent même le souvenir, pour s'être absenté. Mr. le Comte de Lauzun avoit trop de prévoyance pour igno-rer toutes ces choses, & il avoit témoigné trop de conduite jusqu'à cet endroit pour en manquer à l'avenir; aussi trouva-t-il le fecret d'éviter un si sunesse & dangereux accident.

Notre amant si habile, voyant qu'il étoit obligé de suivre le Roi par-tout où il iroit, & par conséquent contraint de quitter son entreprise qu'il voyoit déjà si avancée, il s'avisa de saire en sorte que Mademoiselle s'it le voyage avec la Cour; & pour cet effet il se servit de deux moyens

ET DE MR. DE LAUZUN. 223 qu'il tenoit pour assurés, comme il arriva. C'est du voyage de Flandres que le Roi fit l'an 1671. Le premier moyen dont il se servit sut envers Mademoiselle, qu'il alla voir un jour. Il ne manqua pas d'abord de dire tout ce qui pouvoit faire tomber la conversation là-dessus. Ayant enfin trouvé l'occasion de parler, il dit à cette Princesse: Il ne saut pas demander, Mademoiselle, si Votre Altesse Royale sera du voyage de Flandres, la chose est trop juste & trop raisonnable pour en douter. Moi, dit Mudemoiselle, j'en serai, si le Roi le veut, autrement je ne m'en soucie pas beaucoup. Que dites-vous, Mademoiselle, répondit-il? Vraiment le Roi ne le desire que de reste, & je suis assuré qu'il s'y attend. Je n'irai pourtant point sans qu'il me le dise, répartit la Princesse. Je sais bien, poursuivit notre Comte, que la Cour est par-tout où vous êtes, & que toute autre vous peut sans injustice paroître indifférente. Mais s'il m'est permis de dire ma pensée avec tout le respect que je dois à Votre Altesse Royale, vous ne pouvez pas vous dispenser de ce voyage, sans vous opposer en quelque maniere an desfein que le Roi a de paroître en ces payslà avec le plus d'éclat qu'il lui sera possi-

ble; parce que Votre Altesse Royale saisant

un des plus beaux & glorieux ornements de la Cour, vous ne pouvez vous en séparer sans en diminuer l'éclar. D'ailleurs, je sais que Votre Altesse Royale est trop considérée du Roi, pour vous permettre de vous arrêter à moins que vous ne le veuilliez absolument, & je suis persuadé que vous aimez trop le Roi pour tromper ses espérances, car assurément il s'y attend. Vous direz & vous croirez tout ce qu'il vous plaira, M<sup>r</sup>. de Lauzun, dit Mademoiselle; mais je puis vous assurer que je n'irai point sans ordre. Eh bien, Mademoiselle, répondit Mr. de Lauzun, s'il ne faut que cela, je fuis assuré que mes souhaits seront accomplis, & que Votre Altesse Royale verra la Flandre. Il prit congé là-dessus de Mademoiselle, & dit en souriant au sortir de la chambre de cette Princesse: Je m'en vais demander un ordre du Roi, ce n'est pourtant pas celui de Saint Michel ni du Saint-Esprit. Quel peut-il donc être? dit Mademoiselle avec un fourire, nous n'en avons point d'autre en France, hors celui de Malthe; mais je ne crois pas que vous fongiez à celui-là. Votre Altesse Royale a raison, dit M<sup>r</sup>. de Lauzun, qui s'étoit arrêté à la porte de la chambre de cette Princesse pour lui répondre. L'ordre, poursuivité

il, que je vais demander au Roi, m'est infiniment plus cher & plus agréable que tous ceux que Votre Altesse Royale vient de nommer. Mais quel est-il donc, continua Mademoiselle en s'approchant de lui, & continuant fon fourire, ne peut-on point le savoir? Et comme je me promets de l'obtenir, dit notre Comte, V. A. R. fera la premiere à qui je le dirai. Mais vous reverra-t-on bientôt, Monsieur, dit Mademoiselle? Oui, Mademoiselle, plu-tôt que vous ne pensez, & avec de bonnes nouvelles. Et ayant fait une profonde révérence, il s'en alla tout droit vers le Roi, à qui il dit après plusieurs discours, si Mademoiselle ne seroit point du voyage? Le Roi lui répondit qu'elle en seroit si elle vouloit. Ah! Sire, poursuivit notre amoureux Comte, vous favez que les Princes, sur-tout les Princesses du Sang, ne marchent pas sans ordre; ainsi Mademoiselle n'y songera pas assurément d'ellemême, & puis il est important qu'elle en soit, asin de saire compagnie à la Reine. Il n'y en a point à la Cour qui fasse tant d'honneur à Sa Majesté, comme étant la premiere Princesse du Sang, & celle qui est en état & par ses biens, & par toutes fortes de raifons, de paroître avec plus d'éclat & de pompe. Ainsi Votre Majesté KV

aura égard, s'il lui plaît, qu'il est de conséquence que Mademoiselle ne quitte point la Reine, qui fans doute ne feroit pas bienaife de faire ce voyage fans avoir avec elle cette Princesse. Je fais, Sire, que Mademoiselle ne peut rien résoudre d'elle-même, par le profond respect qu'elle a pour Votre Majesté. Il seroit sâcheux que cette Princesse fût obligée de partir sans avoir eu le temps qu'il faut aux personnes de son rang pour se préparer, parce qu'il faudra sans doute faire les choses d'un air proportionné à la qualité & au desir qu'elle a de satissaire pleinement au dessein de Votre Majesté. Vous n'avez donc, Sire, qu'à lui faire favoir vos ordres par quelqu'un, & je suis assuré que la soumission qu'elle m'a toujours témoignée pour vos volontés les lui fera recevoir avec joie. Et j'ofe avancer même , que fi Votre Majesté partoit sans cette Princesse, elle en seroit inconsolable, tant elle est attachée à ses întérêts. Allez-vous-en donc lui dire, dit le Roi, que je la prie de se tenir prête pour accompagner la Reine à fon voyage, & que je lui en témoignerai ma gratitude. Il ne le fallut pas dire deux fois pour faire partir M<sup>r</sup>. de Lauzun, qui voyant tous ses desseins si heureusement réussir, si heureusement, dis-je, pour ne s'éloigner pas

de Mademoiselle, partit sur l'heure sans s'arrêter un moment. Il s'en alla chez cette Princesse, qui le voyant entrer dans la chambre avec un visage gai, & qui marquoit un esprit content, lui dit : Vous voilà donc, Monsieur; apparemment vous avez reçu du Roi ce que vous lui avez demandé? Il est vrai, Mademoiselle, répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun, après avoir fait une grande révérence, & s'être approché un peu plus près, je viens d'être créé Chevalier tout présentement, & je viens exécuter ma promesse dès ce matin, & mon premier ordre. Nous l'aurons donc, dit Mademoiselle en riant, qui sans doute s'imaginoit bien la vérité de la chofe. Oui, Mademoiselle, répondit-il, & je vais vous l'apprendre en peu de mots. V. A. R. continua-t-il, peut, s'il lui plaît, se préparer à prendre les armes; le Roi ayant dessein de vaincre tous les Flamands, s'est avifé de les attaquer avec des armes auxquelles ils ne puissent pas résister, & c'est pour cela que Sa Majesté veut saire ce voyage dont j'ai eu l'honneur de vous parler ce matin. Et comme dans la derniere campagne qu'il fit dans le pays de fes ennemis, il ne put étendre ses conquêtes que fur quelques Provinces, il a réfolu de ne les point quitter qu'il n'en soit le maître ab-

folu: & l'ordre que i ai reçu de Sa Majesté est, qu'elle vous prie de vous disposer à l'accompagner; il n'y a que Votre A. R. dont il espere les principales forces. Il m'a commandé à vous exhorter de sa part à ne le pas abandonner dans un dessein si grand & si important. Notre amoureux Comte disoit si agréablement toutes ces choses, qu'il n'y avoit rien de plus charmant que de les lui entendre prononcer, & Mademoiselle qui y prenoît un plaisir singulier, l'écoutoit avec une merveilleuse attention. Mais voulant savoir la fin de cette galanterie, (car elle prévoyoit bien que c'en étoit une de l'invention de Monfieur de Lauzun ) cette Princesse impatiente lui demanda : Que voulez-vous donc dire, Monsieur, quand vous me parlez de guerre, & le Roi auroit-il besoin de moi s'il en avoit le dessein? Vous feriez bien plus propre à lui rendre fervice que moi, puisque c'est votre métier. Il s'en faut bien, Mademoiselle, répondit Mr. de Lauzun; ce n'est pas avec des épées & des mousquets que le Roi veut attaquer ce peuple, il se veut servir de plus douees, mais de plus dangereuses armes; c'est par le grand éclat & la majesté de sa Cour que le Roi veut éblouir leurs esprits natureliement curieux des choses extraordi-

naires; & comme Vorre Altesse Royale a plus de charmes que tout le reste ensemble, c'est d'elle aussi qu'elle attend le plus grand secours. Oui, Mademoiselle, je puis l'avancer avec justice, que vous seule avez de quoi vaincre agréablement, nonsculement les esprits les plus grossers, mais tout le monde ensemble. Enfin, c'est affez dire quand le plus grand Roi du monde vous choisit pour être comme le plus beau & le principal instrument qui lui doit assurer ses conquêtes, & lui faciliter le moyen pour en faire d'autres plus grandes. Et si Votre Aitesse Royale pouvoit espérer quelques secours étranger & hors d'elle-même pour la faire estimer, cette haute estime que notre glo-rieux & invincible Monarque sait éclater tous les jours pour votre rare mérite, lui donneroit un prix au-dessits de ce qu'on se peut sigurer de grand & d'aimable. C'est-à-dire, dit Mademoiselle, que M<sup>r</sup>. de Lauzun est toujours l'homme du monde qui a le don d'inventer à tous moments les plus agréables galanteries; & quelques prieres que je lui aye faites pour me les épargner, son bel esprit ne peut se saire cette violence. Est-il possble qu'il n'y ait qu'un Lauzun dans le monde, qui soit capable de si rares in-

ventions, & que lui seul se puisse vanter de débiter tout ce qu'il y a de beau & de recherché, pour former un entretien digne des plus beaux esprits du siecle? Pour moi je ne comprends pas, continua-t-elle, où vous prenez tout ce que vous dites; & je ne puis m'empêcher d'être surprise par la nouveauté des choses que vous faites paroître. Ha! qu'il est aisé de parier & de dire de belles choses, Mademoiselle, reprit M<sup>r</sup>. de Lauzun, quand on a l'avantage de les voir éclater sur V. A. R. avec tant de brillant, & qu'il est aisé & glorieux d'avoir de l'esprit lorsqu'on a l'honneur de converser avec vous! Taifons-nous là-dessus, car je sais bien que je ne gagnerai rien contre vous, dit Mademoiselle, & sachons ce que vous a dit le Roi. Le Roi vous a priée, Mademoiselle, continua Mr. de Lauzun, de vous disposer à faire le voyage avec la Reine; mais il vous en prie très-instamment. Je savois que s'il ne salloit qu'un ordre pour cela, que vous ne resteriez pas ici, pourfuivit-il en souriant & d'une saçon sort ensouée; car il m'auroit été trop rude, & fans doute impossible de pouvoir trouver de repos sans être toujours auprès de V. A. R. pour lui rendre mes très-humbles respects, & je bénirai toute ma vie ce

premier moment où j'ai été assez heureux pour contribuer en quelque chose à ce que la Cour n'allât pas sans vous. Oui, Mademoifelle, j'ai travaillé avec chaleur & avec empressement, parce que ma Charge & les étroites obligations que j'ai à mon Roi, m'obligent de le suivre par-tout; & Votre Altesse Royale demeurant ici, c'étoit m'arracher à moi-même que de m'éloigner des lieux où elle seroit demeurée. Je vous demande mille pardons, Mademoiselle, de vous parler si librement, & d'en user ainsi sans votre permission; mais j'ai cru qu'en me servant, je ne vous désobligeois pas, & que vous ne seriez pas sâchée d'aller avec un Roi qui vous aime tendrement, & qui me l'a fait connoître par les discours les plus passionnés & les plus sinceres du monde. Non, je n'en suis pas sachée, reprit cette belle, & bien-loin de cela, je veux vous en remercier comme d'une chose qui m'est fort agréable. Et pour vous parler franchement, cette indifférence que je vous ai témoignée ce matin pour ce voya-ge, a été en partie pour voir si vous étiez aussi fort dans mes intérèts que vous le dites, & si vous pourriez me quitter sans peine; car je favois bien qu'ayant autant d'attache que yous témoignez en avoir

pour moi depuis fi long-temps, & ayant l'esprit que vous avez, vous ne manqueriez pas de tenir quelque choie pour cela, & je me promettois même que vous y travaillerez férieusement, & que l'accès libre que vous avez par desius tous les autres auprès du Roi, vous feroit agir avec bonheur; & je ne sais pas même, si vous en aviez usé autrement, si j'aurois pu vous le pardonner de ma vie. Ensin, je vous remercie, & souvenez-vous que je n'oublierai jamais ce service, vous en verrez des preuves peut-être plutôt que vous ne l'espérez, & qui vous surprendront assez pour vous faire connoître que vous ne vous êtes pas attaché à une ingrate, mais à une personne qui mérite peut-être les foins que vous lui donnez. Voyez, de grace, ce que c'est quand une fois le bonheur nous en veut, tout ce que nous saisons & entreprenons réussit à notre avantage.

M'. le Comte de Lauzun avoit tellement le vent favorable, que non-feulement tout lui réushissoit à merveille; mais encore ce qu'il faisoit pour lui seul saisoit mériter des sentiments de reconoissance toute extraordinaire; & vous eussiez dit, à entendre parler Mademoiselle, qu'elle lui étoit obligée de tout ce qu'il entreprenoit pour sou intérêt propre, comme &

c'eût été pour elle-même. Le voilà donc content, autant que le peut être un hom-ne qui a un grand dessein. & qui se voit en état de tout espérer. Il tenta tous les moyens que son génie lui suggéra, & tout lui sut savorable. Ensin, il n'a plus qu'une démarche à faire, encore est-il en trop beau chemin pour s'arrêter: il femble même que n'ofant se découvrir comme il le fouhaitoit, cette Princesse pour partager, pour ainsi dire, les peines de cette dure violence qu'elle est obligée de lui faire fouffrir, cette Princesse, dis-je, qui voit dans fes yeux & dans toutes fes actions , &qui croit découvrir & pénétrer l'heureux motif qui le fait agir, le met souvent en train pour l'obliger à parler plus hardi-ment. Mais comme M'. de Lauzun ne se croit pas encore assez avancé pour cela, il veut ménager toutes choses, asin de ne point bâtir, comme l'on fait souvent, sur le sable mouvant. Il continue cependant ses soins avec plus d'assiduité que jamais. Et cela est assez rare, qu'ayant affaire à une Princesse du rang de Mademoiselle, dont l'humeur fiere étoit tout-à-fait à craindre, il n'ait jamais rien perdu du libre accès qu'il trouva d'abord auprès de cette Princesse; au contraire, il s'y est infinué peu-à-peu, mais toujours de mieux

en mieux; de forte qu'elle le foussire, l'estime, & le traite plus obligeamment qu'elle n'a jamais traité les plus grands Princes qui ont soupiré pour elle. Elle sait
plus, car il ne se met pas sitôt en devoir de prendre congé d'elle, quand il
y est, qu'elle lui demande avec empressement, quand elle le reverra. Il n'est point
d'heure indue pour lui, & il lui est permis d'entrer chez elle à toute heure & à
tous moments. Et je crois même que si
elle eût eu envie de lui saire quelque défense, c'auroit été de ne sortir d'auprès
d'elle que le moins qu'il lui seroit possible.

C'est de cette saçon que Monsieur le Comte de Lauzun passoit agréablement mille doux moments tous les jours, à donner & à recevoir d'innocents témoignages d'un amour caché, & qu'il n'étoit pas encore temps de découvrir. Cependant le temps que Mademoiselle lui avoit dit qu'elle lui découvriroit sincérement celui des hommes qu'elle aimeroit le plus, étoit sort avancé, & Monsieur de Lauzun comptoit les jours comme autant d'années. Ensin, le jour étant venu auquel le terme expiroit, notre Comte ne manqua pas d'aller chez Mademoiselle, & son impatience le sit même partir beaucoup plus matin qu'à

fon ordinaire, & voici ce qu'il dit à cette Princesse après l'avoir saluée : Ensin, est arrivé, Mademoiselle, ce jour si desiré, & auquel je dois recevoir tant de joie. Je ne pense pas que Votre Altesse Royale se dédife de sa parole; elle me l'a promis trop solemnellement pour y manquer. Il prononça ces paroles avec cet agrément dont il affaisonnoit tous ses discours. Mademoiselle, qui n'étoit pas sâchée du soin qu'il avoit à lui saire tenir sa promesse, fut bien-aise de voir l'empressement de Monsieur de Lauzun; & cette Princesse lui ayant demandé, quoiqu'elle le sût aussibien que lui, s'il y avoit déjà trois mois? Sur quoi notre amant lui répondit en ces paroles: Il est vrai, Mademoiselle, que j'ai tâché de bien compter; mais quelque exactitude que j'y aye pu apporter, je fuis assuré que je me suis trompé moi-même, & qu'au-lieu de trois mois que Votre Altesse Royale avoit pris, j'ai laissé passer trois années; & si je voulois compter selou l'ardeur de mon attente, je fuis assuré que j'irois jusques à l'infini sans trouver jamais le compte. Mais, lui dit Mademoiselle: Qu'est-ce que vous en serez de cette considence, quand je vous l'aurai faite? Ce que j'en serai, repliqua M'. de Lauzun? je m'en réjouirai, & la joie

que j'en attends me rendra un des plus heureux hommes du monde, & d'autant plus que je ferai le premier à qui ce glorieux avantage fera permis. Eh bien, dit Mademoiselle, je vous le dirai ce soir. Mais de quelle saçon, répondit-il? Je vous l'écrirai sur une vître de mes senêtres, dit la Princesse. Sur une vître? Mademoiselle, repliqua notre Comte, & le premier de votre maison qui s'en approchera le faura même plutôt que moi, & ce n'est que l'honneur de la préférence que j'ai tant demandé à Votre Altesse Royale. Comment voulez-vous donc que je vous le dise, dit Mademoiselle? Comme il plaira à Votre Altesse Royale, répondit-il, pourvu que je fois le premier qui le fache.

Ensin, Mademoiselle sut bien-aise de ne pouvoir pas en quelque saçon se dédire, & cette violence que Mr. de Lauzun lui saisoit pour apprendre ce secret, diminua beaucoup la peine qu'elle avoit à le lui dire : de saçon que ce que notre amant souhaitoit savoir, Mademoiselle souhaitoit de le lui dire quoiqu'elle n'en sît pas le semblant; & je trouve qu'elle avoit plus à combattre qu'elle n'eût d'envie, & qu'elle ne pouvoit se considérer telle qu'elle étoit, sans consulter ce qu'elle alloit saire. Mais n'importe, elle a quelque chose

de plus puissant que le sang qui la fait agir, & elle veut achever ce qu'elle a commencé. Aussi cette Princesse prend tout-à-coup ses résolutions sur la réponse qu'elle avoit à faire à Mr. de Lauzun, & voyant qu'il la pressoit, mais agréablement, & dans un profond respect, de lui tenir sa parole, puisque le temps étoit écoulé: Oui, dit-elle, je vous la tiendrai; mais fur-tout ne pensez pas que je vous le dife, je vous l'écrirai fur du papier, & vous le donnerai ce soir, je vous le promets. Il fallut encore attendre ce moment, malgré l'impatience de M<sup>r</sup>. de Lauzun. Enfin, le soir étant arrivé, Mademoiselle s'en alla au Louvre. Mr. de Lauzun, qui étoit dans une extrême inquiétude, ne manqua pas ausli-tôt qu'il vit arriver cette Princesse, de se rendre auprès d'elle, & de débuter d'abord par le billet après lequel il foupiroit. Enfin, Mademoiselle, lui dit-il, voici le foir arrivé, Votre A. R. me remettra-t-elle encore? Non, dit Mademoiselle, je ne vous remettraiplus, & en même-temps ayant tiré un billet plié & cacheté de son cachet, elle le donna à M<sup>r</sup>. de Lauzun, & lui dit en le lui donnant avec des termes & une action toutà-fait touchaute : Voilà, Monseur, le billet dans lequel est ce que vous souhai-

tez si ardemment; mais ne l'ouvrez pas qu'il ne soit minuit passé, parce que j'ai remarqué souvent que les jours du Vendredi, comme il est aujourd'hui, me sont tout-à-fait malheureux; ainsi ne me désobligez pas jusques-là, & je verrai si vous avez de la confidération pour moi, & si vous m'obligez en ce rencontre. O Mademoiselle! répondit notre Comte, que ce temps me va être long! & le moyen d'avoir fon bonheur entre les mains fans l'ofer goûter? Je verrai par-là, dit Mademoiselle, si vous m'êtes sidele; & si vous me le refusez, je mettrai sur vous tous les événements qui suivront, s'ils me sont sunestes. Oui, Mademoiselle, je vous obéirai jusques à la sin, répondit Mr. de Lauzun, & je ne manquerai jamais de donner des preuves de ma fidélité & de mon devoir à Votre Altesse Royale. Peu de temps après, onze heures frapperent; notre Comte qui tenoit sa montre dans sa main, ne manqua pas de la montrer à Mademoiselle, & pendant tout ce temps-là jamais homme ne témoigna plus d'empresment que sit Mr. de Lauzun. Et tous ces petits emportements qu'il faifoit remarquer à cette Princesse, pour le temps qu'elle lui avoit fixé, étoient autant de puissants aiguillons qui la perçoient jufqu'au fond

du cœur. Elle étoit tellement ravie de le voir, aussi ce fut ce qui l'acheva d'enflammer, & qui lui sit déclarer toutes ses actions en faveur de cet heureux foupirant. Enfin, le voici encore qu'il vient avec la montre à la main, dire à Mademoiselle que minuit étoit passé. Vous voyez, ditil, Mademoifelle, comme je fuis fidele à vos ordres; minuit vient de fonner, & cependant voilà encore ce billet avec votre cachet deffus tour entier fans que j'y aye touché. Mais ensm, continua-t-il plus transporté que januis, n'est-il pas temps encore que le me réjouisse de mon bonheur? Attendez encore un quart d'heure, dit Mademoiselle, après je vous permets de l'ouvrir. Ce quart-d'heure étant passé : Il est donc temps, Mademoiselle, dit-il, que je me serve du privilege que Votre Altesse Royale m'a donné, puisqu'il est presque minuit & demi? Oui, répondit Mademoiselle, allez, ouvrez-le, & m'en dites demain des nouvelles; adieu, jusques à ce temps-là, où nous verrons ce qu'à produit ce billet tant desiré. M<sup>r</sup>. de Lauzun ayant pris congé de Mademoiselle, se retira chez lui avec une promptitude inconcevable.

La curiofité est comme une chose naturellement attachée à l'esprit de l'homme:

cela est si vrai, qu'il n'y a chose au monde que l'homme ne mette en usage pour apprendre ce qu'il s'est mis une fois dans la tête de favoir; & cette curiofité produit des effets dissérents, suivant les dissérents sujets qui la causent. Celle de Mr. de Lauzun étoit trop louable & très-bonne en elle-même, & la fin très-douteuse; car il vouloit favoir s'il fe pouvoit faire aimer de Mademoiselle, & les moyens dont il se servit pour cela sont honnêtes, & même fort nobles; & quoique jusqu'ici il n'ait eu que de grandes espérances qui ont opéré de bons effets, néanmoins il n'a point encore de véritable certitude de son bonheur. Il n'y a donc que ce billet qu'il tient entre ses mains, qui le puisse instruire de tout, & ce sera par la fin qu'il nous sera permis aussibien qu'à lui, de juger certainement de toutes choses.

Il ne sut pas plutôt arrivé chez lui, où il s'étoit rendu avec la derniere promptitude, que la premiere chose qu'il sit, sut d'ouvrir ce billet; mais il ne sut pas peu surpris de voir son propre nom écrit de la main de Mademoiselle. Je vous laisse à juger de son étonnement, & si cette vue ne lui donna pas bien à penser; car ensin, il est certain qu'il y avoit également sujet

set de craindre & d'espérer. Il est vrai que jusques-là toutes choses lui avoient fort bien réussi selon toutes les apparences. Mais comme le sexe est d'ordinaire fort dissimulé, Mademoiselle pouvoit n'avoir sait tout cela que pour son plaisir, & peut-être pour se moquer de lui; & la grande disproportion qu'il y a entre cette Princesse & Mr. de Lauzun, lui donnoit une surieuse crainte. Il eut pendant toute cette nuit l'esprit agité de mille pensées différentes : tantôt il repassoit dans son fouvenir, & il y trouvoit mille bontés, & un traitement si favorable & si extraordinaire pour une personne de sa qualité, qu'il se figuroit que toutes les choses ne pouvoient partir que de la sincérité de cette Princesse; & la maniere obligeante avec laquelle elle avoit agi avec lui, lui disoit à tous moments qu'il y avoit quelque motif secret qui l'avoit poussée à toutes ces choses; mais qu'il étoit aisé de voir qu'assurément elle y alloit de bonne foi, & qu'il devoit espérer une glorieuse fin après un si heureux commencement & des progrès si avantageux. Il n'y avoit donc que l'inégalité de condition qui lui étoit un obstacle, & qui le saisoit toujours douter. Il étoit tellement embarrafsé sur ce qu'il devoit saire, s'il lâcheroit Time VII.

le pied, ou s'il poursuivroit jusqu'au bout, qu'il passa, comme j'ai déja dit, la nuit entiere dans des inquiétudes horribles; & son cœur qui avoit combattu long-temps entre l'espoir & la crainte, étoit encore dans l'irrésolution sur ce qu'il devoit faire, lorsque le jour parut. Ensin, l'un l'emporta sur l'autre, & de tous les divers mouvements entre lesquels ce pauvre cœur flottoit, un seul l'emporta sur tous, je veux dire l'espérance; aussi elle est l'aliment & la nourriture de l'amour.

M<sup>r</sup>. le Comte de Lauzun, dont l'ame étoit à la gêne, animé d'un doux & agréable espoir, prend une sorte résolution de voir la fin de son entreprise à quelque prix que ce soit. Pour cet effet, après s'être préparé à toutes fortes d'événements, il veut comme un autre César, forcer le destin, faisant même voir par-là, comme sit ce grand Empereur, que son grand cœur n'est pas moins disposé à résister hardiment à toutes les attaques de la mauvaise fortune, qu'à recevoir agréablement le fruit d'un heureux fuccès. Il veut que ce cœur, qui se promet un siecle de délices s'il est victorieux, attende de pied ferme toutes les rigueurs de son infortune s'il est vaincu; il fait que c'est dans les grands combate, & dans les entreprises les plus

hardies & douteuses, que l'on trouve une véritable gloire, & qu'il n'est pas mêm besoin de toujours vaincre pour remporter la victoire; mais qu'il sussit de saire une glorieuse & vigoureuse résistance, & de ne soussir jamais que notre ennemi ait la moindre prise sur notre courage, s'il a l'avantage sur notre sort. Cette ma-tinée si desirée étant ensin arrivée, il s'en fut sans tarder chez Mademoiselle. Cerre Princesse ne le vit pas plutôt dans sa chambre avec un visage pâle, & où l'image de la mort étoit entiérement dépeinte, qu'el-le s'approcha de lui, & lui dit: D'où vient ce changement si prompt? Hier vous étiez le glus gai & le plus joyeux homme du monde, & aujourd'hui vous paroissez eout-à-fait triste & mélancolique. Quoi! est-ce-là cette joie que vous vous promettiez de cette considence pour laquelle vous avez témoigné tant d'empressement? Vous me disiez que vous seriez le plus heureux de tous les hommes. Si je vous heureux de tous les hommes. heureux de tous les hommes, si je vous découvrois ce secret, & cependant vous êtes plongé dans la tristesse depuis que vous le savez. Voilà justement la conduite de ceux qui font tant les zélés. O Mademoiselle! répondit alors notre Comte, qui jusques-là avoit écouté fort attentivement, je ne l'aurois jamais cru

que Votre Altesse-Royale se fût moquée de moi si ouvertement. Quoi, Mademoi-selle, pour m'être entiérement voué à Votre Altesse-Royale, la sidélité avec laquelle j'en ai usé méritoit, ce me semble, quelque chose de moins qu'une moquerie si claire, & qui me va rendre le jouer & la rifée de toute la Cour; & vous me demandez encore d'où vient le sujet de ma tristesse? Vous me mettez, si je l'ose dire, le poignard dans le sein, & vous vous informez de la cause de ma mort? Enfin, vous me traitez comme le dernier de tous les hommes; & pour me rendre l'affront que vous me faites plus sensible, vous voulez encore me forcer à la cruelle confusion de vous le dire moi-même. Ha! Mademoiselle, que ce traitement est rude pour une personne qui en a usé si sincé-rement avec vous! je n'ai jamais agi en-vers Votre Altesse Royale que de la ma-niere que je le dois, je vous connois comme une des plus grandes Princesses de toute la terre, & je me connois moi-même comme un simple Cadet qui vous doit tout par toutes sortes de raisons. Mais quoique Cadet & simple Gentilhomme, la nature m'a donné un cœur haut & affez bien placé pour ne souffrir ni saire rien d'indigne. Mais que voulez-vous dire,

reprit Mademoiselle? Il semble, à vous entendre parler, que je vous aye fait quelque grand tort, en vous accordant une chose qui m'est de la derniere importance, & dont j'ai fait un secret à toute la terre. Jusques ici vous m'avez paru fort galant; aujourd'hui je vous avoue ce que vous me demandez, présérablement à tout autre; cependant ce qui peut être un sujet de joie à beaucoup d'autres, n'est pour vous qu'un sujet de plaintes. En vérité, je ne sais pas ce qu'il saut saire pour vous satissaire. De grace, Made-moiselle, répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun, n'infultez pas davantage un misérable, que votre Altesse Royale se divertisse tant qu'il lui plaira à mes dépens, j'y confens de tout mon cœur; mais je lui demande seu-lement qu'elle ait la bonté de rétracter une raillerie qui donneroit lieu à tout le monde après vous de me traiter de fou & de ridicule. Et encore un coup, Mademoiselle, je n'ai reçu toutes ces marques de votre bienveillance dont V. A. R. m'a honoré, que comme des effets de votre générosité & d'une bonté toute particuliere, & dont je n'ai jamais mérité la moindre partie; & tous les bons accueils, ni l'estime que V. A. R. a témoigné avoir pour moi, ne m'ont jamais fait oublier

## 46 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

qui vous êtes, ni qui je suis. Que si j'en ai usé si librement, ç'a été sans dessein; & je vous demande, Mademoiselle, de m'en punir de toute autre maniere qu'il plaira à Votre Altesse Royale; je subirai son jugement jusques à m'éloigner de sa vue pour jamais, je mourrai même pour expier les sautes que je puis avoir commises, quoiqu'involontairement, envers votre Royale Personne; je ne demande seulement à Votre Altesse Royale que l'henneur de son souvenir, & qu'elle soit persuadée que jamais elle ne trouvera personne qui soit plus soumis à ses volontés, ni si attaché à ses intérêts que moi.

Mademoiselle, qui jusques-là avoit seint de ne point entendre ce que vouloit dire M<sup>r</sup>. de Lauzun, & qui même en avoit ri au commencement, voyant qu'il parloit tout de bon, & que la maniere dont il avoit exprimé sa douleur étoit essectivement successe en sur essectivement touchée, & cette humeur riante saisant place à la compassion, se changea en un moment en un véritable sérieux. Et comme elle n'avoit sait d'abord tout cela que pour l'éprouver, & que d'ailleurs elle ne souhaitoit rien que de s'assurer du cœur de M<sup>r</sup>. de

Lauzun, elle ne s'en crut pas plutôt assurée, que cette tendresse qu'elle avoit pris foin de cacher au fond de son cœur, se découvrit enfin en sa faveur; & cette langueur que Lauzun avoit sur tout son vi-sage l'ayant touchée jusqu'au vif., Made-moiselle le regarda d'un œil plus savorable qu'elle n'avoit pas encore fait; & après avoir long-temps gardé le filence, elle lui dit: Ha, Monsieur, que vous faites un grand tort à la fincérité de mon procédé, & que vous connoissez mal les sentiments que mon cœur a conçus pour vous! Si vous faviez l'injure que vous me faites de vous faviez l'injure que vous me faites de me traiter ainsi, vous vous puniriez vous-même de l'afstront que vous me faites. Quoi, vous tournez en raillerie la plus grande afsection du monde, où j'ai apporté toute la sincérité qui m'étoit possible? Je me suis fait violence avant que de faire ce que j'ai sait pour vous; mais ensin, la tendresse l'a emporté sur ma sierté; je m'oublie, s'il saut le dire, pour vous donner la plus sorte preuve d'amitié que j'aie jamais donnée à personne. J'en ai vu, & vous le savez, d'un rang qui n'étoit pas insérieur au mien, qui ont sait tout ce qu'ils ont pu pour mériter mon estime; cependant ils ont travaillé en vain; & non-seulement je vous donne cette estime, seulement je vous donne cette estime,

mais je me donne moi-même. Après cela, dites que je me moque de vous, & que je hasarde votre réputation; je me hasarde bien plutôt moi-même. Néanmoins je passe par-dessus toutes ces considérations qui s'y opposent, & pourquoi cela? Sinon pour vous élever à un rang où, felon toutes les apparences, vous ne deviez pas prétendre, quoique vous méritiez davantage. IVI. de Lauzun, qui n'osoit pas croire encore ce qu'il venoit d'entendre, au moins en faisoit-il semblant, après avoir vu que Mademoiselle ne parloir plus, répondit en ces termes: O! Mademoiselle, que vous êtes ingénieuse à tourmenter un malheureux! & qu'il saut bien avouer, que les personnes de votre condition ont bien de l'avantage de pouvoir se divertic si agréablement, mais cruellement pour ceux qui en sont le sujet! Votre Altesse Royale me veur rendre heureux en idée & en imagination pour un moment, pour me rendre malheureux en effet le reste de mes jours. Et, de grace, encore une fois, Mademoiselle, faites-moi plutôt mourirtout-d'un-coup, il me sera bien plus doux que de me voir languir, & être la risée de tout le monde; j'ai toujours eu le desir de me sacrisser pour V. A. R.; mais puisqu'elle m'en croit indigne, que du moins elle

ait égard à ma bonne volonté. Je le dis encore, Mademoifelle, que je n'ai jamais perdu le fouvenir de ce que vous êtes, & de ce que je suis; & ainsi je n'ai jamais été assez audacieux pour aspirer à ce bonheur dont vous prenez plaisir de me flatter, seulement pour vous divertir. Il natter, seulement pour vous divertir. Il prononça ces paroles avec une action qui marquoit effectivement que son ame étoit dans un grand trouble, & que la douleur qu'il soussire étoit des plus aigues; & Mademoiselle qui l'observoit de près, le reconnut aisément, de saçon qu'elle sous froit de le voir soussirir, elle le témoigna assez par ces paroles: Quoi! dit cette Princesse, avec une action toute passionnée, que faut-il donc saire, Monsieur, pour vous persuader? Vous prenez autant de vous persuader? Vous prenez autant de foin pour vous tourmenter, que j'en prends pour vous procurer du repos. Je vous le dis encore, que je suis une Princesse sincere, & ce que je vous ai déja dit n'est que conformément à mes intentions, & je vous en donnerai telle preuve que vous n'aurez pas lieu d'en douter. Pensez-vous que je vous eusse tenu ce langage, si je n'eusse pas eu pour vous les sentiments d'une véritable tendresse? Non, poursui-vit cette Princesse, versant quelques lar-mes qu'elle ne put retenir parce qu'elle Lv

Voyoit Mr. de Lauzun dans la derniere affliction, & toujours obstiné à croire qu'elle se moquoit de lui : non, je ne déguise point ma pensée; & puisque mes paroles n'ont pu vous persuader les véritables sentiments de mon cœur, il faur que j'emprunte le fecours de mes yeux, & que les larmes que vous me forcez de verfer vous en soient des témoins auxquels vous ne puissiez rien opposer. Me croyezvous, Monsieur, après vous avoir donné des preuves si fortes de mon amour? Douterez-vous encore de la fincérité de mon procédé, après l'avoir oui de ma bouche, & que mes yeux mêmes n'ont pas épargné leurs foins & leur pouvoir pour ne vous laisser aucun doute? Répondez-moi donc, s'il vous plaît : cette déclaration si ingénue, &, ce me femble, assezextraordinaire, mérite-t-elle que vous y ajoutiez foi? M'acquittai-je bien de ma promesse? Il vous peut souvenir sans doûte, que lorsque vous me disiez qu'il n'y avoit que les Rois & les Souverains qui pussent justement prétendre à la possession des grandes Princesses, je vous répondis que vous vous trompiez, qu'ils n'étoient pas les seuls, & qu'il y en avoit d'autres qui, par leur propre mérite & sans le secours du sang, y pouvoient prétendre, & que parmi un

grand nombre qu'on en trouvoit, je n'en voyois point qui y eût plus de droit que voyors point qui y etit pius de droit que vous. Je vous parlois alors pour vous animer, & aujourd'hui je vous parle pour vous faire heureux, fi la possession d'une personne de mon rang peut vous le rendre. Je veux partager la peine avec vous, & travailler de concert à cela. Agissez hardiment & sans crainte, faites tout ce que vous pouvez de votre côté; & assurezvous, foi de Princesse, que je n'oublierai rien du mien; êtes-vous content, Monfieur? Et après ce que je viens de vous dire, douterez-vous encore de ma franchife? Ah! Mademoifelle, s'écria Mr. de Lauzun, se jettant à ses pieds, enchanté du discours si tendre & si obligeant que Mademoifelle venoit de prononcer en sa faveur, qu'est-ce que je pourrois saire pour reconnoître l'excès de vos bontés? Quoi, Mademoifelle, fera-t-il dit que celui des hommes que V. A. R. rend le plus heureux, foit le plus ingrat par l'impossibilité de pouvoir rien saire qui puisse marquer sa reconnoissance? La plus grande Princesse du monde élevera un misérable jusques au plus haut degré de bonheur, & il n'aura rien que des souhaits pour reconnoissance d'un biensait si extraordinaire? Que vous me rendez heureux,

### 252 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

Mademoiselle, par l'excès d'une générossté sans exemple! Mais que ce haut point de gloire me sera rude, tandis que je ne pourrai rien faire pour reconnoître la déclaration que V. A. R. vient de faire en ma faveur! Elle m'est trop avantageuse, & a trop de charmes pour moi pour demeurer sans réponse, & la gratitude me doit obliger de dire aujourd'hui ce qu'un profond respect & le devoir même m'ont fait taire si long-temps; & puisque je ne puis rien faire pour Votre Altesse Royale, pour lui marquer ma gratitude, je dois lui dire du moins, & lui découvrir les sentiments de mon cœur. Il est vrai, Mademoifelle, que depuis que j'ai eu l'honneur de m'attacher à V. A. R., j'ai remarqué tant de charmes, que ce que je ne faisois autresois que par devoir, je L'ai fait depuis par un motif plus doux & plus agréable. Oui, Mademoiselle, pardonnez, s'il vous plait, à mes transports, si je vous parle si librement; je vousvis, je vous considérai, je vous admirai pendant long-temps. V.A.R. a trop de charmes pour s'en pouvoir défendre. Les beautés de votre ame qui sont jointes à celles de votre corps, font un admirable concert de routes les beautés ensemble; & ainsi, Mademoiselle, j'ai eu des yeux pour voir,

des oreilles pour entendre, un esprit pour admirer, & un cœur pour aimer; j'ai fait tous mes efforts pour me désendre de cette passion lorsqu'elle ne faisoit encore que de naître; non pas par quelque sorte de répugnance, car je sais trop qu'outre que vous méritez les adorations de toute la terre, je ne pouvois jamais être embrasé d'une si digne & si glorieuse slamme. Je pourrois ajouter à cela , quoique V. A. Ř. m'accuse de présomption, que si la nature a mis tant d'inégalité entre votre condition & la mienne, elle m'a donné un cœur assez noble & assez élevé pour n'aspirer qu'à de grandes choses, & qui jusqu'ici n'a pu se résoudre à s'attacher qu'à V. A. R. Oui, Mademoifelle, je l'avoue à vos pieds, après l'aveu sincere que vous venez de faire sur le sujet de vos inclinations, je n'en aurois jamais ofé parler, fi votre procédé ne m'en avoit donné la liberté, quoique je ne visse point d'autre remede à mon mal, que la langueur pendant le reste de mes jours. J'aimois mieux traîner une vie mourante dans un mortel silence, que de tenter à vous déplaire, & à m'attirer pour un seul moment votre disgrace, par la moindre parole qui vous put faire connoître mon amour. Et comme j'ai fait par le passé, je tâcherai avec soin à com-

# 254 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

poser & mes yeux & toutes mes actions, de peur qu'à l'insu de mon cœur ils ne vous disent quelque chose de ce qu'il ressent pour vous. Car quelle apparence, Mademoiselle, qu'un simple Cadet, qui n'a que fon épée pour partage, osat aspirer à la possession d'une Princesse qui n'a jamais fu regarder les têtes couronnées qu'avec indifférence, & qui a refusé les premiers partis de l'Europe? Quelle apparence, disje, de me voir si heureux après le resus envers tant de Souverains, parmi lesquels il y en a qui, par le rang qu'ils tiennent, pouvoient sans doute prétendre avec quelque justice à la possession de Votre Altesse Royale? Néanmoins toute la terre sait qu'elle a eu toujours un cœur inaccessible à toutes ces poursuites, comme si la terre ne portoit pas un homme digne de vous posséder. Ainsi, Mademoiselle, après une connoissance si parfaite de toutes ces choses, tout le monde ne m'auroit-il pas blâmé s'il avoit su quelque chose des sentiments de mon ame envers V. A. R.? Et n'aurois-je pas lieu de craindre toutes choses de votre ressentiment, si j'avois été assez téméraire pour vous le découvrir? Oui, Mademoiselle, je vous le dis encore, que de quelque suite affreuse de tourments dont je prévoyois que mon cruel filence

alloit être indubitablement suivi, je préparois mon ame à une forte & respectueufe résistance; il m'étoit bien plus avantageux de vous aimer d'un amour caché & à vocre infu, que de hafarder une déclaration capable de vous déplaire, & de m'interdire l'accès libre que j'avois au-près de V. A. R. Il est vrai, Mademoifelle, que dans cet embarras je fouffrois véritablement des peines inconcevables; & à parler à cœur ouvert, je ne sais pas si j'aurois pu y tésister long-temps sans mou-rir : mais la crainte d'un grand mal modéroit en quelque saçon celui que je sentois. Mademoiselle, qui jusques-là l'avoit écouté fort attentivement sans l'interrompre, prit la parole en cet endroit. Le choix que j'ai fait, dit cet Princesse, n'est pas un choix fait à la hâte, il y a long-temps que j'y travaille, & j'y ai fait réflexion plus que vous n'avez pensé d'abord. Je vous ai observé de près auparavant, & je ne me suis déclarée enfin, qu'après avoir bien fongé à ce que j'allois faire. Je n'ai pas choisi seule, asin que vous ajoutassiez plus de soi à l'avis de plusieurs qu'au mien seul; & ceux que j'ai consultés làdessus m'ont entiérement consirmée dans mon dessein. C'est de votre esprit, de vos actions, de votre vertu, & de vous-même

que j'ai voulu prendre conseil, & je vous ai trouvé si raisonnable en tout depuis que je vous observe, que loin de me repentir de ce que je vous viens de dire, au contraire je crains de ne pas faire affez pour vous marquer sensiblement mon estime. Quant à cette inégalité de condition qui vous fait tant de peine, n'y fongez point, je vous prie, & soyez assuré que je ne vous laisserai pas imparsaite une affaire à laquelle j'ai travaillé avec tant de plaisir, & que j'y travaillerai jusques à la fin avec soin, & comme à une affaire dont je prétends faire votre fortune & le sujet de mon repos; comptez seulement làdessus. Ce que l'éclat des Couronnes, dont vous venez de parler, n'a pu faire fur mon esprit, votre mérite le fait excellemment; & mon cœur qui jusques aujourd'hui s'est conservé dans son entiere liberté, malgré toutes les recherches des Rois & des Souverains, n'a su cependant éviter de devenir captif d'un simple Cadet comme vous dites. Si tous les Cadets vous ressembloient, Monsieur, il se trouveroit peu d'hommes qui voulussent être les aînés. Je ne prétends pas faire votre panégyrique; mais je suis obligée de donner cela, premiérement à la vérité; secondement, à vous-même, asin que vous n'ignoriez pas que je vous.

connois assez pour en juger; troisieme-ment, au choix que j'ai sait, pour saire, voir à toute la terre que je ne l'ai fait qu'après un long examen, & après l'avoir trouvé digne de moi, & à ma propre satisfaction; car il est bien juste, ce me semble, & je vous crois trop raisonnable pour ne me pas permettre la même chose à votre égard, que vous vous êtes permis à monsujet. Vous avez dit tout ce que votre bel esprit a imaginé de moi, de mes pré-tentions & de ma qualité, & de cent aures choses les plus belles & les plus obligeantes du monde, sans qu'il ait été en mon pouvoir de vous en empêcher; souffrez que j'ayema revanche. Ha, dit M<sup>r</sup>. de Lauzun, que V. A. R. est ingénieuse à se donner du plaisir, & que le prétexte de revanche est agréablement exécuté! Il est vrai, si je l'ose dire, que puisque vous avez, par un effet de votre bonté & d'une générosité sons exemple, voulu faire un choix si peu digne de vous, il semble qu'il est de votre intérêt de l'élever par des louanges excessives aussi haut que votre belle bouche le pourra, asin que l'approbation particuliere qu'en fera votre esprit éclairé, fasse naître celle de tout l'univers. Et puisque votre royale main me destine à une place dont le seul souvenir me fait

# 258 Les Amours de Mademoiselle

trembler de crainte & de respect, il faut que cette belle main qui me prépare un si haut bonheur, ne soit pas la seule à agir dans une action si peu commune; c'està-dire, Mademoiselle, qu'étant assez malheureux pour ne mériter pas seulement que Votre A. R. pense à moi, & que nonobstant toutes ces raisons elle a la bonté de me destiner au suprême degré de bonheur, vous devez, Mademoiselle, non pas pour l'amour de moi, mais pour l'amour de vous-même, m'estimer; car c'est de votre estime seule que le choix que vous avez fait de moi recevra tout son prix, & c'est par-là que toute la terre me verra avec moins de peine & de tourment, monté en si peu de temps à ce haut saîte de grandeur; & cette élevation si prompte, & cette haute estime me feront trouver l'accès libre chez les personnes mêmes qui en seront d'abord surprises. C'est le feul moyen, Mademoiselle, de trouver de quoi vous fatisfaire, & de quoi n'avoir pas lieu de vous repentir.

Sil ne faut que vous estimer, Monsieur, dit Mademoiselle, pour ne me point repentir, je me vante de ne me repentir jamais: & pour vous tout dire, il sussit de vous aimer tendrement, pour être austicontente de mon choix que je me le pro-

mets. Et pour vous obliger à en faire autant, je suis assurée de vivre le reste de mes jours la plus heureuse Princesse du monde. Jusques ici vous n'avez eu que des paroles qui vous ayent flatté; mais vous verrez bientôt les effets, & je m'en vais vous faire voir la fincérité de mon cœur d'une maniere qui vous ôtera tout scrupule, & je ne veux plus que vous ne croyiez qu'aux effets. Songez seulement à cela, si vous voulez votre sortune, & ne perdez point le temps si vous m'aimez. Le Roi vous aime, faites en sorte d'avoir son consentement, & soyez assuré du mien, & que je m'en vais y faire tout ce que je pourrai. O! Mademoiselle, s'écria alors le Comte de Lauzun, se jettant pour une seconde fois à ses pieds, qu'est-ce que je pourrai faire pour reconnoître toutes les étroites obligations que j'ai à V. A. R. après en avoir reçu des preuves si sensibles? Quoi! la plus grande Princesse de la terre en qualité, en biens & en mérite, s'abaissera jusqu'à venir chercher un simple particulier, pour l'honneur de ses bonnes graces; ha, c'est trop! Mais elle lui offre non-feulement ses bonnes graces, son amitié, mais aussi son cœur présérable-ment à tout autre; & pour dernier témoignage d'une générosité si estimable, cette

même Princesse lui veut donner sa royale main, & généralement ce qui est en son pouvoir. Ha, fortune, que tu m'es aujourd'hui excessivement savorable, & que tu m'es en même-temps bien cruelle, puisqu'en me donnant tout, tu me laisses dans l'impossibilité de pouvoir témoigner ma juste reconnoissance que par de seuls desirs! Le présent que tu me fais est d'une valeur infinie; mais il seroit plus conforme & à mes forces & à mon peu de mérite s'il étoit moindre, parce que je pourrois concevoir quelque sorte d'espérance de m'acquitter. Il est vrai, Mademoiselle, que V. A. R. me mer aujourd'hui au-dessus du bonheur même; mais, de grace, fouffrez, Mademoiselle, que je me plaigne de l'excès de votre bonté, & que je lui dise que je serois beaucoup plus heureux si je l'étois moins, parce que je goûterois ma fortune avec toute sa douceur, si elle étoit médiocre; au-lieu que je me vois accablé fous le poids de celle que V. A. R. m'offre, tant elle est au-dessus de moi & de mes espérances. Agréez, s'il vous plaît, le vœu solemnel que je fais à V. A. R. de tous les moments de ma vie. Le don que je vous fais est peu de chose en comparaison de ce que j'en ai reçu; mais il est sincere. Et l'exactitude avec laquelle j'exécuterai ma

#### ET DE MR. DE LAUZUN- 261

promesse, persuadera Votre A.R., & ne lui laissera jamais le moindre doute sur

ce sujet.

Vous voyez quel admirable progrès en si peu de temps M<sup>r</sup>. de Lauzun avoit suit fur l'esprit de Mademoiselle; non-seulement il avoit lieu d'espérer, mais encore il n'avoit rien à craindre, puisqu'il avoit obligé cette Princesse à se déclarer d'une maniere qui surpassoit beaucoup toutes ses espérances. De saçon que se voyant entiérement assuré de ce côté, & ne pouvant plus douter qu'il ne fût véritablement aimé de Mademoifelle, après la déclaration tendre & sincere qu'il en avoit ouie de la propre bouche de cette Princesse, ii ne fongea plus qu'à avoir l'agrément du Roi, sans quoi il lui étoit impossible de pouvoir rien couclure. L'occasion s'en préfenta peu de temps auprès, ou pour mieux dire, il la fit naître lui-même, voyant qu'il ne manquoit plus que cela à fon entier bonheur.

Il étoit, comme j'ai dit, un jour auprès du Roi, où après avoir dit beaucoup de choses sur le sujet de Mademoiselle, qui saisoient assez connoître qu'il salloit qu'il se passât quelque chose d'extraordinaire entre cette Princesse & lui; le Roi, qui a un jugement & un esprit des

#### 262 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

plus éclairés, se douta de quelque chose; & comme il a toujours fait l'honneur à Mr. de Lauzun de l'aimer, Sa Majesté lui dit en riant: Mais, Lauzun, il semble que tu n'es pas trop mal dans l'esprit de ma cousine; car, à t'entendre parler d'elle, il faut nécessairement que tu ayes plus d'accès auprès d'elle que beaucoup d'autres. Sire, répondit M<sup>r</sup>. de Lauzun, je suis assez heureux pour n'y être pas mal; & cette Princesse me fait l'honneur de me traiter d'une maniere à me faire croire, que si Votre Majesté m'est savorable, je puis prétendre à un bonheur qui n'a point de semblable. Comment, reprit le Roi continuant davantage fon rire, tu pourrois bien aspirer à devenir mon cousin! Ha, Sire, répondit Mr. de Lauzun, à Dieu ne plaise que j'eusse une pensée audessus de ma condition, & qui me rendroit criminel si j'osois de moi-même la mettre au jour; s'il étoit vrai que je l'eusse conçue, je sais trop mon devoir envers mon Roi & toute la Maison Royale, & ourre ce devoir & ce respect, je sais encore que je ne suis qu'un gueux de Cader, qui n'a rien qu'il ne tienne des libéralités de V. M.; je sais que sans elle je ne serois rien. Je n'avois rien quand je me suis voué à son service, & aujourd'hui je puis.

me vanter d'avoir quelque chose: ou, pour parler plus juste, je puis avancer que je suis trop riche, puisque j'ai l'honnenr de ne vous pas être indifférent. Tous les bienfaits que je reçois tous les jours de Votre Majesté, me sont croire que j'ai le bonheur d'avoir quelque part dans vos bonnes graces. Aussi, Sire, & mon devoir, & ma juste reconnoissance, jointes à toutes fortes de raisons, ne veulent pas que je prétende jamais rien sans l'aveu de Votre Majesté. Mais, Sire, s'il m'est permis de le redire encore avec tout le respect que je vous dois, si Votre Majesté ne m'est point contraire, je me puis dire le plus heureux de tous les hommes Madame de Montespan qui étoit là, qui avoit écouté, sans parler, tout ce dialogue, & qui étoit aussi-bien que le Roi ravie d'étonnement de voir la saçon passionnée & soumisé avec laquelle Mr. de Lauzun venoit de parler, fut sensiblement touchée, & ce fut ce qui lui fit dire au Roi : Et pourquoi, Sire, vous opposeriez-vous à sa fortune? Laissez le faire, il n'y a point de personne qui ait plus de mérite que lui, que cela vous fait-il? Eh bien, dit le Roi, va, Lauzun, je t'assure, qu'au-lieu de t'êtré contraire, je te serai autant savorable quêje le pourrai. Ha, Sire, répondit Mr.

de Lauzun, les Rois & les Souverains peuvent promettre tout, sans qu'ils soient obligés à tenir s'ils ne veulent, puisqu'ils sont au-dessus des Loix. Allez, Mr. de Lauzun, dit Madame de Montespan, le Roi le veut bien, poussez votre fortune. Mais, Madame, reprit Lauzun, je ne puis rien que je n'aye la permission du Roi mon Maître. Le Roi voyant cet esprit dans une si louable & si soumise ambition, lui dit: Hé bien, Lauzun, pousse ta fortune; je t'assure, ma soi, que je t'aiderai de tout mon pouvoir, & tu en verras les essets.

A votre avis y eut-il jamais homme plus heureux que Lauzun, ni qui eût fait de si heureux progrès dans une entreprise où toutes les apparences étoient directement contre lui? Et ne pouvoit-il pas se promettre un entier bonheur, là où tout autre auroit trouvé sa perte? Le voilà donc qui s'en va porter l'heureuse nouvelle de la parole qu'il avoit du Roi. Jamais cette Princesse ne témoigna plus de joie que dans cette rencontre. Ils demeurerent quelques jours dans cet état à se donner mutuellement tous les témoignages innocents d'un véritable amour, ménageant toutes choses de maniere qu'ils pussent achever & finir leurs desseins par un heureux mariage.

Or ce fut dans ce temps-là que la mort de Madame étant survenue, Mr. de Lauzun s'en alla d'abord chez Mademoiselle, & lui parla ainfi : Enfin, je vois bien, Mademoiselle, que le destin jaloux de mon bonheur, s'est aujourd'hui déclaré contre moi ; la mort de Madame va entiérement faire avorter tous les glorieux desseins que Votre Altesse Royale avoit conçus pour moi. La mort de cette Princesse vous a laissé une place plus digne de vous, & plus fortable à votre condition que celle que vous vous destiniez. Vous vouliez un cadet; mais il falloit que dans ce cadet vous trouvassiez un grand Prince, & votre attente ne pouvoit jamais mieux être remplie que par la personne de Monsieur, frere unique du Roi. C'est avec ce grand Prince que vous jouirez d'un véritable repos & d'un bonheur solide, & plus proportionné à votre qualité, s'il n'y en a point qui le soit à votre mérite. Ma chûte m'est d'autant plus sensible que je tombe du plut haut degré de gloire où V. A. R. m'avoit élevé, dans la plus grande confusion de me voir si malheureusement frustré du fruit de mes espérances; mais dans cet étrange revers de fortune, j'y trouve encore une espece de consolation; c'est, Mademoiselle, qu'ayant tout reçu de Vorre Tome VII.

### 266 LES AMOURS DE MADEMOISELLE

Altesse Royale, par le don qu'elle m'avoit déja fait de sa personne, je lui étois infiniment obligé & redevable, quoique je me susse donné à elle long-temps auparavant, par l'inégalité du présent qu'elle avoit fait, & de celui qu'elle avoit reçu. Mais aujourd'hui je prétends m'acquitter de tout envers elle. Vous avez fait paroître une générolité sans exemple, quand vous vous êtes donné à un simple cadet. Ce misérable Gentilhomme n'ayant rien à vous offrir pour s'acquitter envers vous de vos libéralités, a enfin réfolu de vous rendre vous-même à vous-même, asin de contribuer par cette généreuse restitution, au repos de Votre A. R. Je ne veux pas vous donner la peine de vous dégager vous-même de votre promesse, je vous crois l'ame trop belle pour en avoir la pensée; mais je veux saire mon devoir en me dégageant moi-même. Ne pensez pas, Mademoiselle, qu'il y ait d'autre motif que celui de votre intérêt qui me sasse agir ainsi; l'ai un cœur tendre & Ansible plus que Votre A. R. ne se peut l'imaginer; quoique dans la perte que je vais faire aujourd'hui, je prévois ma ruine. Oui, Mademoiselle, la langueur va succéder à toutes les joies que V. A.R. m'avoir causées par ses bontés; & ce cœur que vous aviez

animé par de si hautes & si glorieuses espérances, se va plonger dans la douleur, se va dessécher, & consumer à petit seu. Allez donc, grande Princesse, allez occuper cette place que Madame vient de vous céder. Après cette grande & vertueuse Princesse, il n'y en a point qui la puisse remplir si dignement que vous; elle vous est due par toutes fortes de raisons; & après la perte que Monsieur vient de faire, il ne peut être consolé que par V.A.R. Il mérite seul vos assections, & vous seule êtes digne des fiennes. Allez, Mademoiselle, encore un coup, vivre heureuse le reste de vos jours. Que votre mariage avec ce grand Prince, vous rende tous les deux aussi contents que vous le méritez, & que je l'ai fouhaité!

Mr. de Lauzun, pendant tout ce discours, sit paroître tant d'amour, & un si véritable regret de sa perte, qu'il disoit & croyoit sans doute aller saire, que dans le même instant Mademoiselle lui répondit: Je n'attendois pas un pareil bon jour de vous, Lauzun, je croyois que mon repos vous devoit être plus cher pour ne venir pas l'interrompre. Il me semble que vous ne cherchez qu'à m'inquiéter de plus en plus par des allarmes qui, malgré leur peu de sondement, me sont cependant de la

M jj

peine. Je ne songe ni ne vis que pour vous, & pour vous mettre en état de n'envier le sort de personne. Ce n'est pas l'éclat ni la qualité que je cherche, vous savez que j'en ai refusé souvent pour n'en pas refuser aujourd'hui. Etes-vous content, Monsieur? Et cette déclaration estelle assez ample pour vous ôter tout soupçon? Je veux encore faire davantage, & vous le verrez bientôt. A ces mots, Mr. de Lauzun se jettant aux pieds de Mademoiselle: Je vous demande pardon, lui dit-il, d'une conduite si légere; ne l'imputez, de grace, qu'à l'amour excessif que j'ai pour V. A. R. Si j'aimois moins, je craindrois moins, & vivrois plus en repos & sans inquiétude; mais la sorce de mon amour ne me permettra en aucune maniere de n'être pas allarmé, que je ne sois parvenu à cet heureux moment qui me doit affurer paisiblement toutes les promesses de V. A. R. J'y vais travailler avec ardeur, afin que je vous laisse jouir paisiblement de ce repos que je vous ai souvent interrompu.

Peu de jours après, Mademoifelle voulant ôter toute apparence de crainte à M<sup>r</sup>. de Lauzun, pria le Roi de vouloir prier M<sup>r</sup>. de se désister de sa recherche, & de ne point songer à elle autrement que comme ayant l'honneur d'être sa parente. Ce que le Roi sit, dont Monsieur parut un peu sâché, sans savoir d'où cela provenoit. Cependant Mademoiselle ne manqua pas de dire à Mr. de Lauzun la priere qu'elle avoit saite au Roi; ce qui acheva de le mettre en repos, dont elle eut bien

de la joie.

Or voulant enfin mettre fin à leurs désirs, ils demanderent au Roi l'effet de sa parole. Sa Majesté voyant que Mademoiselle le desiroit ardemment, y aquiesça vodontiers; de sorte qu'il ne restoit plus que la cérémonie du mariage, M<sup>r</sup>. de Lauzun ayant la dispense de M<sup>r</sup>. l'Archevêque en să poche, & la parole du Roi. Ce qui étoit assuré de sa part, ne se remettoit qu'asin de faire cette cérémonie avec plus d'éclat & de pompe; de maniere que cela ayant éclaté ouvertement, les Princes & les Princesses du sang firent tant auprès du Roi, qu'ils le firent changer; en sorte que Sa Majesté ayant mandé un soir Mademoifelle au Louvre, il lui en fit ses excuses. La premiere parole que cette Princese proféra, après avoir oui ce rude arrêt: Et que deviendra Monsieur de Lauzun, Sire, & que deviendrai-je? Je ferai en forte, reprit le Roi, qu'il aura lieu d'être sarisfait. Mais, ma cousine, me promettez-

M iij

#### 270 LES AMOURS DE MADEMOISELLE :

vous de ne rien faire fans moi? Je ne promets rien, dit cette Princesse affligée, en
sortant brusquement de la chambre du
Roi. Et pour M'. de Lauzun, le Roi lui
dit pour le consoler, qu'il ne songeât point
à sa perte, & qu'il le mettroit dans un
état où il n'envieroit la sortune de personne.

N'admirez-vous pas ce prompt changement de fortune, qui jusques-là avoit ri à ces Amants, & au point qu'ils se croyoient en sûreté lorsqu'ils firent nausrage? Et par une vicissitude qui n'eut jamais de semblable, tous les plaisirs que ces deux cœurs étoient à la veille de goûter ensemble, se sont changés en des amertumes qui ne finiront qu'avec leur vie. Si vous avez fait réflexion sur cette premiere parole de Mademoiselle lorsque le Roi lui annonça ce funcste arrêt, elle demandoit quel sera le sort de son amant, & après, que deviendrai-je moi-même? Comme si l'union de leurs corps ensemble devoit faire leur muruel bonheur. Voilà, ce me semble, ce que l'on doit appeller amour fincere & véritable, & l'on en voit peut de cette trempe, principalement dans ce sexe. Je souhaiterois qu'elles prissent cette leçon pour elles à l'imitation d'une si grande Prinz. celle.

N'avouerez-vous pas que voilà tous les foins & les peines de Mademoifelle & de Mr. de Lauzun bien mal récompensés, & qu'ils ne pouvoient desirer qu'un entier applaudissement de tout ce qu'ils avoient projetté? Mais lorsqu'ils étoient sur le point d'arriver au port, ils ont sait

naufrage.

Peu de jours après, quoique ce mariage fût rompu, le bruit ne laissoit pas de courir parmi le peuple qu'il se raccom-modoit; il est vrai que les uns en parloient d'une façon, & les autres d'une autre. L'on se sondoit sur la bonté que le Roi auroit pour Mr. de Lauzun, & que tout ce qui paroissoit au-dehors n'étoit qu'une feinte, que l'on croyoit que Sa Majesté faisoit pour faire cesser les discours que l'on auroit faits sur l'inégalité de Mademoiselle avec M. de Lauzun. Mais pour faire voir que le procédé du Roi n'étois pas une feinte, mais une réalité, il en a voulu donner des preuves écrites de sa propre main, non-seulement aux personnes de la Cour, mais à tout le Public, par la lettre que je rapporte ici, où il s'ex-

## LETTRE DU ROI.

COMME ce qui s'est passé depuis cinq ou six jours par un dessein que ma cousine de Montpensier avoit formé d'épouser le Comte de Lauzun, l'un des Capitaines des Gardes de mon Corps, fera sans doute grand éclat par-tout, & que la conduite quej'y ai tenue pourroit être malignement interprétée & blâmée par ceux qui n'en servient pas bien informés; j'ai cru en devoir instruire tous mes Ministres qui me servent au-dehors. Il y a environ dix.ou douze jours que ma cousine n'ayant pas encore la hardiesse de me parler elle-même d'une chose qu'elle connoissoit bien me devoir infiniment surprendre, m'écrivit une longue lettre pour me déclarer la résclution qu'elle disoit avoir prise de faire ce mariage, me suppliant par toutes les raisons dont elie put s'aviser, d'y vouloir donner mon consentement; me conjurant cependant jusqu'à ce qu'il m'eût plu de l'agréer, d'avoir la bonté de ne lui en point parler quand je la rencontrerois chez la Reine. Ma réponfe par un mot de billet fut, que je lui demandois d'y mieux penser, sur-tout de prendre garde de ne rien précipiter dans une affaire de cette nature, qui irrémédiablement pourroit être sui-vie de longs repentirs. Je me contentai de

me lui en pas parler davantage, espérant -de pouvoir mieux de vive voix & avec tant de considérations que j'avois à lui représenter, la ramener par douceur à chan-ger de sentiments. Elle continua néaumoins par de nouveaux billets, & par toutes les autres voies qui lui pouvoient toinber dans l'esprit, de me presser extrêmement de donner le consentement qu'elle me demandoit, comme la seule chose qui pouvoit, disoit-elle, faire tout le bonheur & le repos de sa vie, comme mon refus de le donner larendroit la plus malheureuse qui filt fur la terre. Enfin, voyant qu'elle avançoit trop peu à son gré dans sa poursuite, après avoir trouvé moyen d'intéresser dans sa pensée la principale Noblesse de mon Royaume, elle & le Comte de Lauzun me détacherent quatre personnes de cette premiere Noblesse, qui furent les Ducs de Créquy & de Montauzier, le Maréchal d'Albret & le Marquis de Guitry, grand Maître de ma Garderobe, pour me venir représenter, qu'après avoir consenti au mariage de ma Cousine de Guise, non-seu-Aement sans y faire aucune difficulté, mais avec plaisir, si je résistois à celui-ci que sa sœur souhaitoit si ardemment, je ferois conmoître évidemment au monde que je mettois une très-grande différence entre les cadets

de Maison souveraine, & les Officiers des ma Couronne, ce que l'Espagne ne faisoit. point; qu'au contraire, elle préféroit les: Grands à tous Princes étrangers, & qu'il: étoit impossible que cette dissérence ne mortisiat extrêmement toute la Noblesse de. mon Royaume. Ils m'alléguerent ensuite. qu'ils avoient en leur faveur plusieurs exemples, non-seulement des Princesses du Sang Royal qui ont fait l'honneur à des. Gentilshommes de les épouser, mais même des Reines Douairieres de France.Pour conclusion, les instances de ces quatre personnes furent si pressantes, & leurs raisons si persuasives sur le principe de ne pas désobliger toute la Noblesse Françoise, que je . me rendis à la fin de donner un consentement, aumoins tacite, à ce mariage, hauffant les épaules d'étonnement sur l'emporsement de ma coufine , & difant feulem**ent** : qu'elle avoit quarante-cinq ans, qu'elle pouvoit faire ce qu'il lui phriroit. Dès ce. moment, l'affaire fut tenue pour conclue; on commença à en faire tous les préparasifs; toute la Cour fut rends e ses respects à ma cousine, & sit des compliments au Com-te de Lauzun. Le jour fuivant, il me fut rapporté que ma cousine avoit dit à plusieurs persounes, qu'elle saisoit ce mariage: parce que je l'avois voulu. Je la fis appeller, ; Eneluisyant voulu parler qu'en présence.

de témoins, qui furent le Duc de Montauzier, les Sieurs le Tellier, de Lionne, de Louvois, n'en ayant pu trouver d'autres sous sa main, elle désavoua fortement d'avoir jamais tenu un pareil discours, & m'assura, au contraire, qu'elle avoit témoigné 🕃 témoigneroit toujours à tout le monde, qu'il n'y avoit rien que je n'eusse fais pour lui oter son dessein de l'esprit, & pour l'obliger à changer de réfolution. Mais hier m'étant revenu de divers endroits, que la plupart des gens se mettoient en tese une opinion qui m'étoit fort injurieuse, que toutes les résistances que j'avois faites en cette asfaire n'étoient qu'une feinte & une comédie, & qu'en esfet j'avois été bien-ai-se de procurer un si grand bien au Comtè de Lauzun, que chacun croit que j'aime E que j'estime beaucoup, comme il est vrai; je me résolus d'abord, y voyant ma gloire si intéressée, de rompre ce mariage, 🚱 de n'avoir plus de considération ni pour da fatisfáction de la Princesse, ni pour la satisfaction du Comte, à qui je puis & veux faire d'autre bien. Fenvoyai appel-Ter ma cousine; je tui déclarai que je ne sousfrirois pas qu'elle passat outre à faire ce mariage; que je ne consentirois point non plus qu'elle époulat aucun Prince de emos fujer ; mais qu'elle pouvoit choisir

dans toute la Noblesse qualifiée de France qui elle voudroit, hors le seul Comte de Lauzun, & que je la menerois moi-mêm**e** à l'Eglise. Il est superstu de vous dire avec quelle douleur elle reçut la chose, combien elle répandit de larmes & de sanglots, & se jetta à genoux, comme si je hui avois donné cent coups de poignards dans le cœur. Elle vouloit m'émouvoir, je résistai à tout; & après qu'elle fut sortie, je fis entrer le Duc de Créquy, le Marquis de Guitry, le Duc de Montauzier, & le Maréchal d'Albret ne s'étant pas trouvé, je leur déclarai mon intention pour la dire au Comte de Lauzun, auquel ensuite je la sis entendre; & je puis dire qu'il la reçut avec toute la constance & la soumission que je pouvois desirer.

Cette lettre ôta tout le soupçon au Public; & comme l'on vit qu'effectivement il n'y avoit plus rien à prétendre, il y en eut qui firent des Vers burlesques sur ce mariage, qu'ils firent couler de main en main, en sorte qu'ils sont venus aux miennes. Le Roi est représenté en Aigle comme le Roi des oiseaux; Mademoiselle en Aiglonne, & Mr. de Lauzun en Moineau, comme le plus petit de tous. C'est un Perroquet qui parle, & qui représente Mr. de Guise.

# F A B L E.

L'Aigle, le Moineau, & le Perroques.

Tour est perdu, disoit un Perroquet;
Mordant les bâtons de sa cage;
Tout est perdu, disoit-il plein de rage.
Moi tout surpris d'entendre tel caquet,
Qu'il n'avoit point appris dedans son esclavage,
Je lui dis: Parle, que veux-tu,

Avecque ton, tout est perdu?

Ah! je ne veux, dit-il, pas autre chose;

Après ce que hier certain Oiseau m'apprit,

J'étoufferai si je ne cause.

Voici donc ce que l'on m'a dit:
Comme vous le savez, l'espece volatile
Reconnoît de tout temps les Aigles pour ses Rois.
Hé bien, vous savez donc que dans cette samille,

De qui nous recevons les Loix, Est une Aiglonne généreuse,

Grande, fiere, majestueuse, Et qui porte si haut la grandeur de son sang.

Que parmi toute notre espece, Elle ne connoît point d'assez haute Noblesse Qui puisse lui donner un mari de son rang; Mille Oiseaux pour elle brûlerent;
Mais parmi tous ceux qui l'aimerent,
Aucun n'osa se déclarer,
Aucun n'osa même espérer.

Mais ce que mille Oiseaux n'oserent,
Qui sembloient mieux le mériter,
Un Oiseau de moindre puissance,
Un (tant par-tout regne la chance!)
A même pensé l'emporter.
Ce Moineau donc suivant la regle
Qui commande aux Oiseaux d'accompagner
le Roi.

Etoit à la suite de l'Aigle,

Et même avoit près de lui quelque emploi.

Ce sut-là que, suivant la pente naturelle,

Qui le portoit aux plaisers de l'amour

Il s'occupoit moins à faire sa cour

Qu'à voltiger de Belle en Belle;

Et s'y prenoit si bien, qu'il trouvoit chaque jour

Sujet de slamme & Mastresse nouvelle:

Mais le petit ambitieux
Voulut porter trop haut son vol audacieux;
Voyant souvent l'Aiglonne incomparable;
Il la trouvoit infiniment aimable;
Enfin il l'aime tout de bon;
Et sans consulter la raiton;
Le drôle se mit dans la tête

# ET DE MR. DE LAUZUN. 279

De lui faire agréer ses seux,

Et d'entreprendre sa conquête.

Voyez comme l'amour nous sait sermer les yeux, Et voyez cependant combien il sut heureux :

> D'une si charmante maniere Et d'un air si respectueux, Il sut saire offre de ses vœux,

Que notre Aiglonne noble & fiere

Pour lui mettant bas sa sierté, Ne se ressouvient pas de l'inégalité:

Oui, d'autant plus qu'il lui paroissoit brave, Vigoureux, plein d'amour, galant au dernier point,

La Belle ne dédaigna point L'impérieux effort de cet indigne esclave: Eien plus elle approuva son desir indiscret,

Lui sut bon gré de sa tendresse,

Rendit caresse pour caresse,

Et même n'en fit point secret.

Encor pour un de nous la faute étoit passable; Notre plumage verd la rendoit excusable; Ne peut-il pas tenter une jeune beauté?

Et d'ailleurs notre qualité
Rendoit le parti plus fortable;
Mais pour un si petit Oiseau,
C'est un avouglement qui n'est pas pardonnable.

H est vrai que c'étoit un aimable Moineau,

## 280 LES AMOURS DE MINDEMOISELLE

Quoiqu'à ce qu'on m'a dit il n'étoit pas fort beau; Et l'on tient que parmi les fimples Tourterelles

> Il a fait de terribles coups, Et que son ramage est si doux, Qu'il a bien fait des infidelles, Et plus encore de jaloux.

Maisqu'est-ce que cela, sinon des bagatelles, Au prix du dessein surprenant Que se proposoit ce galant?

Aussi quand l'Aigle, ches de toute la famille.
Fut averti de cette indigne ardeur.

Il prévit bien le déshonneur

Qui résultoit d'alliance si vile.

Ayant donc fait venir nos Amants étonnés, Il les reprend de s'être abandonnés,

Aux mutuels transports d'une égale folie;

A l'Aiglonne, qu'étant fortie

Du plus illustre Oiseau qui vole sous les Cieux;
Elle s'abaisse & se ravale

Par un choix si peu glorieux:

De ce qu'oubliant le respect,

Il ose bien lever le bec
Jusqu'à l'alliance Royale:

Pour conclusion leur défend

De faire jamais nid ensemble,

Malgré l'amour qui les assemble.

## ET DE MIR. DE LAUZUN. 281

Notre couple accablé sous un revers si grand,

A ses commandements se rend,

Quoique ce ne fût pas sans traiter de barbare,

D'injurieux & de cruel,

L'Ordre prévoyant qui sépare

Ce qu'unissoit un amour mutuel.

L'Aiglonne fiere & glorieuse,

S'éleva dans les airs affligée & honteuse;

De voir ouvertement son dessein condamné;

Et le Moineau passionné,

De désespoir de voir son espérance en poudre ;

Se retira de son côté,

Et fut contraint de se résoudre,

De rabaisser sa vanité

Sur des objets de plus d'égalité.

Voilà donc le récit fidele

De ce qui me tient en cervelle;

Est-ce que je n'ai pas sujet

De dire que l'Amour ne sait plus ce qu'il sait;

Que la Nature se déregle,

Puisque l'on voit par un dessein nouveau,

L'Aigle s'abaisser au Moineau,

Et le Moineau s'élever jusqu'à l'Aigle?

Et n'ai-je pas raison de dire à haute voix,

Tout est perdu pour la troisieme sois?

Ici le Jaseur hors d'haleine

## 282 LES AMOURS DE MADEMOISELLE?

Et quoiqu'avec bien de la peine, Mit fin à sa narration.

J'en trouvai l'histoire plaisante:

Mais y faisant réslexion,

Je la trouvai trop longue & trop piquante, Mais quoi? C'étoit un Perroquet, Il faut excuser son caquet.

## RÉPONSE

Du Moineau au Perroquet.

A ha, vous parlez donc, Monsieur le

Et jasez dedans votre cage?

A ce qu'on dit, parbleu, vous faites rage.

D'où vous vient un si grand caquet?

Vous qui depuis long-temps fouffrez un esclavage

Qui doit vous avoir abattu.

Dès que je vous ai entendu

A tort & à travers parler d'une autre chose Que de celle qu'on vous apprit,

J'ai bien vu qu'un Perroquet cause,

Sans favoir souvent ce qu'il dit.

Sächez donc, Perroquet, qu'entre la volatile 3

ET DE MR. DE LAUXUN. 284 Qui reconnoît toujours les Aigles pour ses Rois; Et qui a du respect pour toute leur famillo, Dont elle exécute les Loix, Un joune Oiseau dont l'ame est généreuse ; Grande, belle, & majeitueuse, Qui joint à la vertu la noblesse du sang, Peut bien fouvent changer d'espece. Son mérite suffit avecque la Noblesse, Pour pouvoir afpirer au plus illustre rang.: Cent Moineaux autrefois brûlerent Pour des Aigles, & les aimerent, Sans l'oser jamais déclarer; Ceux-ci ne l'ofant espérer, Mille Oiseaux plus petits l'oserent,. Qui pouvoient moins le mériter: Mais ayant eu le cœur de le tenter, Firent si bien tourner la chance; Ou'ils eurent lieu de l'emporter. Ce n'est pas toujours une regle, Que l'on puisse manquer de respect à son Roi. Pour aimer quelquefois une Aigle, Sans s'écarter de son emploi. C'est entre les Oiseaux chose fort naturelle, De s'adonner aux plaisirs de l'Amour; Chacun d'eux veut faire sa cour, Chacun cherche à charmer sa Belle; Etsi dans peu de temps il n'y voit pas de jour 5.

284 Les Amours de Midemoiselle.

11 tache d'allumer une flamme nouvelle.

Ce n'est pas être ambitieux; Et un jeune Moineau n'est pas audacieux; Quand il aime une Aiglonne encor qu'incomparable.

Il faut aimer ce que l'on trouve aimable, Et il faut l'aimer tout de bon: C'est être privé de raison, Et c'est se rompre en vain la tête, D'improuver de si justes seux:

Chacun cherche à faire conquête; Et sans se mettre en peine où l'on porte ses yeux; On cherche seulement à devenir heureux,

Sans s'arrêter à la maniere.

D'ailleurs, quand on dit, je le veux;

On peut faire offre de ses vœux,

A la plus belle Aiglonne, & même à la plus siere:

Quand elle met bas la fierté, Qu'elle veut suppléer à l'inégalité,

Pourvu qu'un jeune Oiseau soit brave; Vigoureux, plein d'amour, galant au dernier

point,

Une Aigle ne dédaigne point De recevoir les feux d'un si charmant Esclave: Un si parfait Oiseau ne peut être indiscret;

> Il peut témoigner sa tendresse, Et recevoir quelque caresse,

ET DE MR. DE LAUZUN. 28;

Sans faire le moindre secret.

Quoi! un Moineau bien fait dont la taille est passable,

Pour aimer une Aiglonne est-il inexcusable?

Ne peut-il pas tenter une jeune Beauté?

D'ailleurs, s'il est de qualité, Le partin'est-il pas sortable?

Mais en un mot il est Oiseau;

Et entre les Oiseaux il est bien pardonnable;

Qu'une Aiglonne orgueilleuse aime un jeune Moineau,

Sage, discret, civil, adroit, vaillant & beau.

L'Aiglonne n'aime pas comme les Tourterelles,

Elle est sensible aux moindres coups;

Les feux d'un Moineau lui font doux,

Quand elle les connoit fideles;

Et s'il se trouve des jaloux,

Elle entend leurs discours comme des baga= telles.

Qu'y a-t-il donc de furprenant?

Un jeune Oiseau qui est galant,

Qu'on connoît généreux, & de noble famille;

Qui fert son Prince avec ardeur,

Qui ne fait rien qu'avec honneur,

Son alliance est-elle vile?

S'il y a des Oiseaux qui s'en sont étonnés; Ce sont des envieux qui sont abandonnés

## 286 Les Amours de Mademoiselles

Aux cruels mouvements d'une étrange folic.

Quoiqu'une Aiglonne foit fortie

D'un des plus grands Oiseaux qui volent dans les Cieux,

Croyez-vous qu'elle se ravale, Er qu'il lui soit peu glorieux

De choisir un Moineau dont l'ame est sans égale,

Qui a pour elle du respect,

Qui n'a point d'aîle ni de bec

Que pour cette Aiglonne Royale?

Où est cette Loi qui défend,

Que l'on ne puisse mettre ensemble

Deux Oiseaux que l'Amour assemble,

Et quin'ont rien en eux que d'illustre & de grand?

· C'est une injustice qu'on rend,

Et c'est un sentiment sans doute trop barbare

Et qu'on peut appeller cruel,

De quelque raison qu'il se pare,

Que de blâmer un amour mutuel.

L'Aiglonne, quoique glorieuse,

Pour aimer le Moineau doit-elle être hontense?

Un feu si naturel sera-t-il condamné?

Mais un Moineau passionné,

(Qui peut mettre en un jour cinquante Oiseaux en poudre,

Qui a le Dieu Mars à côté, Dont le cœur sier s'est pu résoudre. A modérer sa vanité,

Et le traiter avec égalité;

Si ce beau Moineau est sidele,

Qu'est-ce qui vous donne sujet

De déclamer si fort contre tout ce qu'il fait? Si votre cerveau se déregle.

Pour avoir bu par trop de vin nouveau, Faut-il en faire fouffrir l'Aigle?

Apprenez, Perroquer, qu'il faut changer de voix,

Et parler mieux une autre fois. Loríque j'aurai repris haleine,

Vous pourrez vous donner la peine

De poursuivre pourtant votre narration;

L'histoire en est assez plaisante;

Et sans faire réflexion,

Si elle peut être-piquante, Puisque ce n'est qu'un Perroquet;

On se moque de son caquet.

Fin des Amours de Mademoifelle & de Mr. de Lauzun, & du Tome VII.

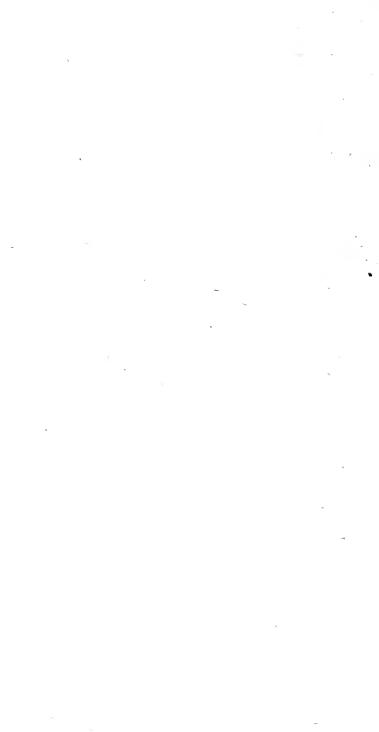







